

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







Digitized by Google



### HISTOIRE NATURELLE

DE L'HOMME.

STRASBOURG, de l'imprimerie de F. G. LEVRADLE.



# BAR GARETLAVILLE (TEDE LACEPEDE (Zoologiste),

### Membre de l'Académie des Sciences

Né à Agen (Lot-et-Garonne) le 16 Decembre 1756 . Mort à Epinay, le 6 Octobre 1825 .



# DE L'HOMME,

(Bernard- Germain- Fienne de La Ville)

M. LE C. TE DE LACÉPÈDE

PRÉCÉDÉE

### DE SON ÉLOGE HISTORIQUE,

PAR

M. le Baron G. Cuvier,

Secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, l'un des quarante de l'Académie française.



AL H65

### A PARIS,

Chez F. G. LEVRAULT, rue de la Marpe, n.º 81; Et rue des Juiss, n.º 33, à Strassourg. 1827.

è.





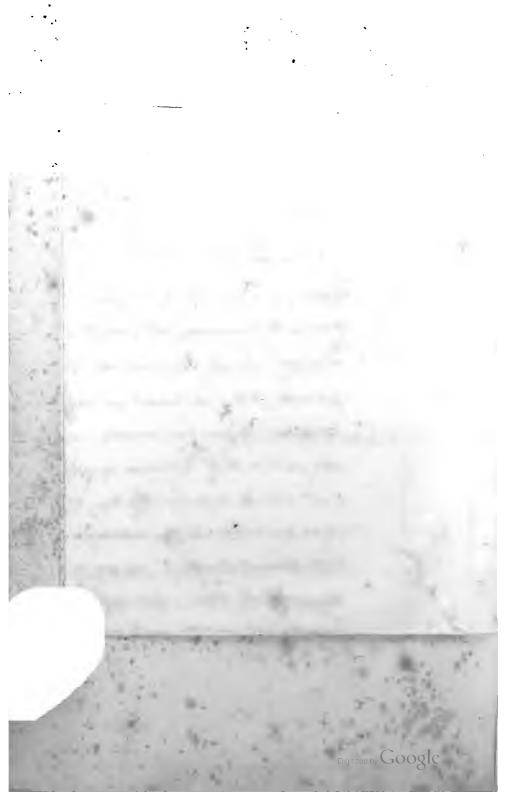

# ÉLOGE HISTORIQUE

DE

### M. LE COMTE DE LACÉPÈDE,

PAR M. LE BARON G. CUVIER,
SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES.

Charges de consigner dans les annales des sciences les principaux traits de la vie de nos confrères, et les services que leurs travaux ont rendus à l'esprit humain, nous nous acquittons d'un devoir si honorable avec le zèle d'amis et de disciples pleins de respect pour leur mémoire; mais le temps qui nous est départi dans ces solennités littéraires ne nous permet ni de présenter tous ces hommes utiles à la reconnoissance du public, ni même de lire en entier des biographies

déjà si courtes pour tout ce qu'elles devroient faire connoître. C'est en tête de l'éloge d'un savant et d'un homme d'État, dont la vie a été si longue et si pleine, et qui se recommande par tant de bonnes actions et tant de beaux ouvrages, qu'il nous a surtout paru nécessaire de rappeler ces circonstances. Heureusement c'est aussi dans un pareil éloge qu'il y a le moins d'inconvénient à se restreindre: le souvenir d'un homme tel que M. de Lacépède est dans tous les cœurs, et il n'est aucun de mes auditeurs qui ne puisse suppléer à ce que la brièveté du temps me forcera d'omettre.

Bernard-Germain-Étienne de Laville, si connu dans le monde et dans les sciences sous le titre de Comte de Lacépède, naquit à Agen le 26 Décembre 1756, de Jean-Joseph-Médard de Laville, Lieutenant-général de la Sénéchaussée, et de Marie de Lafond.

Sa famille étoit considérée dans sa province et y avoit contracté des alliances distinguées; mais M. de Lacépède trouva dans les papiers qu'elle conservoit des traces d'une origine beaucoup plus illustre qu'on ne pouvoit la lui supposer. Il crut y découvrir que c'étoit une branche d'une maison connue en Lorraine dès le onzième siècle, et qui prenoit son nom du bourg de Ville-sur-Ilon, dans le diocèse de Verdun, maison qui a fourni un régent à la Lorraine, et qui s'est alliée aux princes de Bourgogne, de Lorraine et de Bade, ainsi qu'à beaucoup de familles de notre première noblesse. M. de Lacépède s'y rattachoit par Arnaud de Ville, seigneur de Domp-Julien, que le roi Charles VIII, pendant sa possession éphémère du royaume de Naples, avoit fait duc de Monte-San-Giovanni, et qui, étant devenu gouverneur de Montélimar, se rendit célèbre en histoire naturelle,

pour avoir escaladé le premier le mont Aiguille, ce rocher inaccessible qui passoit pour l'une des sept merveilles du Dauphiné<sup>1</sup>. Nous avons même vu un arbre généalogique dressé en Allemagne, où notre académicien prenoit le titre de duc de Mont-Saint-Jean, et où il écarteloit les armes de Ville de celles de Lorraine et de Bourgogne ancien. Mais, quoi qu'il en soit d'une filiation qui ne paroît pas avoir été constatée dans les formes reçues en France, nous pouvons dire que cette recherche ne fut pour M. de Lacépède qu'une affaire de curiosité, et que loin de s'en prévaloir, même, comme le disoit un homme d'une haute extraction, contre la vanité des autres, il entra dans le monde bien résolu à ne marquer sa naissance que par une politesse exquise. Chacun peut se souvenir que c'est une

<sup>1</sup> Voyez les mémoires de l'Académie des belles-lettres.

résolution à laquelle il n'a jamais manqué; quelques-uns ont pu trouver même qu'il mettoit à la remplir une sorte de superstition; et il est très-vrai qu'il ne passoit pas volontairement le premier à une porte, qu'il rendoit toujours le dernier salut, et qu'il n'y avoit point d'auteur, si vain qu'il fût, qui, lui présentant un ouvrage, ne s'étonnât lui-même des éloges qu'il en recevoit. Mais ce qui n'est pas moins vrai, c'est que ces démonstrations n'avoient rien de calculé ni de factice, et qu'elles prenoient leur source dans un sentiment profond de bienveillance et de bonne opinion des autres : aussi tout le monde rendoit-il à M. de Lacépède la justice de reconnoître qu'il étoit encore plus obligeant que poli, et qu'il rendoit plus de services, qu'il répandoit plus de bienfaits qu'il ne donnoit d'éloges. Ces dispositions affectueuses qui l'ont animé si long-temps, et qu'il a portées plus loin

peut-être qu'aucun autre homme, avoient été profondément imprimées dans son cœur par sa première éducation. M. de Laville, son père, veuf de bonne heure, l'élevoit sous ses yeux avec une tendresse d'autant plus vive, qu'il retrouvoit en lui l'image d'une épouse qu'il avoit fort aimée. Il exigeoit des maîtres qu'il lui donnoit autant de douceur que de lumières, et ne lui laissoit voir que des enfans dont les sentimens répondissent à ceux qu'il désiroit lui inspirer. M. de Chabannes, évêque d'Agen, et ami de M. de Laville, le secondoit dans ces attentions recherchées : il recevoit le jeune Lacépède, l'encourageoit dans ses études et lui permettoit de se servir de sa bibliothèque. Mais tout en ayant l'air de ne pas le gêner dans le choix de ses lectures, M. de Chabannes et M. de Laville s'arrangeoient pour qu'il ne mit la main que sur des livres excellens. C'est ainsi

que pendant toute sa jeunesse il n'avoit eu occasion de se faire l'idée ni d'un méchant homme ni d'un mauvais auteur. A douze et à treize ans, selon ce qu'il dit lui-même dans des mémoires que nous avons sous les yeux, il se figuroit encore que tous les poètes ressembloient à Corneille ou à Racine, tous les historiens à Bossuet, tous les moralistes à Fénélon; et sans doute il imaginoit aussi que l'ambition et le désir de la gloire ne produisent pas sur les hommes d'autres effets que ceux que l'émulation avoit fait naître parmi ses jeunes camarades.

Les occasions de se désabuser ne lui manquèrent probablement pas pendant sa longue vie et dans ses diverses carrières; mais elles ne parvinrent point à effacer tout-à-fait les douces illusions de son enfance. Son premier mouvement a toujours été celui d'un optimiste, qui ne pouvoit croire ni à de mauvais sentimens

ni à de mauvaises intentions; à peine se permettoit-il de supposer que l'on pût se tromper; et ces préventions d'un genre si rare l'ont dirigé dans ses actions et dans ses écrits, non moins que dans ses habitudes de société. Plus d'une fois, dans ses ouvrages, il lui est échappé quelque erreur pour n'avoir pas voulu révoquer en doute le témoignage d'un autre écrivain; et dans les affaires il étoit toujours le premier à chercher des excuses pour ceux qui le contrarioient. Un homme d'esprit a dit de lui qu'il ne savoit pas trouver de tort à un autre, et cela étoit vrai même de ses ennemis ou de ses détracteurs.

Buffon étoit du nombre des auteurs que de bonne heure on lui avoit laissé lire: il le portait avec lui dans ses promenades; c'étoit au milieu du plus beau pays du monde, sur les bords de cette vallée si féconde de la Garonne, en face

de ces collines si riches, de cette vue que les cimes des Pyrénées terminent si majestueusement, qu'il se pénétroit des tableaux éloquens de ce grand écrivain; sa passion pour les beautés de la nature naquit donc en même temps que son admiration pour le grand peintre à qui il devoit d'en avoir plus vivement éprouvé les jouissances, et ces deux sentimens demeurèrent toujours unis dans son ame. Il prit Buffon pour maître et pour modèle; il le lut et le relut au point de le savoir par cœur, et dans la suite il en porta l'imitation jusqu'à calquer la coupe et la disposition générale de ses écrits sur celles de l'Histoire naturelle.

Cependant les circonstances avoient encore éveillé en lui un autre goût, qui ne convenoit pas moins à une imagination jeune et méridionale: celui de la musique. Son père, son précepteur, presque tous ses parens étoient musiciens; ils se

réunissoient souvent pour exécuter des concerts. Le jeune Lacépède les écoutoit avec un plaisir inexprimable, et bientôt la musique devint pour lui une seconde langue, qu'il écrivit et qu'il parla avec une égale facilité. On aimoit à chanter ses airs, à l'entendre toucher du piano ou de l'orgue. La ville entière d'Agen applaudit à un motet qu'on l'avoit prié de composer pour une cérémonie ecclésiastique, et de succès en succès il avoit été conduit jusqu'au projet hardi de remettre Armide en musique, lorsqu'il apprit par les journaux que Gluck travailloit aussi à cet opéra. Cette nouvelle le fit renoncer à son entreprise; mais il ne put résister à la tentation de communiquer ses essais à ce grand compositeur, et il en recut le compliment qui pouvoit le toucher le plus : Gluck trouva que le jeune amateur s'étoit plus d'une fois rencontré avec lui dans ses idées.

Pendant le même temps, M. de Lacépède s'adonnoit avec ardeur à la physique. Dès l'âge de douze ou treize ans, et sous les auspices de M. de Chabannes, il avoit formé avec les jeunes camarades que la prévoyante sagesse de son père lui avoit choisis, une espèce d'académie, dont plusieurs membres sont devenus ensuite membres ou correspondans de l'Institut. Leurs occupations, d'abord conformes à leur âge, devinrent par degrés plus sérieuses : ils faisoient ensemble des expériences sur l'électricité, sur l'aimant et sur les autres sujets qui occupoient le plus alors les physiciens; et M. de Lacépède ayant tiré de ces expériences quelques conclusions qui lui semblèrent nouvelles, le choix de celui à qui il devoit les soumettre ne fut pas douteux : il les adressa dans un mémoire au grand naturaliste dont il admiroit tant le génie, et il en recut une réponse non

moins flatteuse que celle du grand musicien. Busson le cita même en termes honorables dans quelques endroits de ses Supplémens.

C'étoit, on le croira volontiers, plus d'encouragement qu'il n'en falloit pour exalter un homme de vingt ans. Plein d'espérance et de feu, il accourt à Paris avec ses partitions et ses registres d'expériences; il y arrive dans la nuit, et le matin de bonne heure il est au Jardin du Roi. Buffon, le voyant si jeune, fait semblant de croire qu'il est le fils de celui qui lui avoit écrit; il le comble d'éloges. Une heure après, chez Gluck, il en est embrassé avec tendresse; il s'entend dire qu'il a mieux réussi que Gluck lui-même dans le récitatif : Il est enfin dans ma puissance, que Jean-Jacques Rousseau a rendu si célèbre. Le même jour, M. de Montazet, archevêque de Lyon, son parent, membre de l'Académie françoise, le garde à un dîner où se devoit trouver l'élite des académiciens. On y lit des morceaux de poésie et d'éloquence: il y prend part à une de ces conversations vives et nourries si rares ailleurs que dans une grande capitale. Enfin, il passe le soir dans la loge de Gluck à entendre une représentation d'Alceste. Cette journée ressembla à un enchantement continuel; il étoit transporté, et ce fut au milieu de ce bonheur qu'il fit le vœu de se consacrer désormais à la double carrière de la science et de l'art musical.

Ses plans étoient bien ceux d'un jeune homme qui ne connoît encore de la vie que ses douceurs, et du monde que ce qu'il à d'attrayant. Rendre à l'art musical, par une expression plus vive et plus variée, ce pouvoir qu'il exerçoit sur les anciens et dont les récits nous étonnent encore; porter dans la physique cette élévation de vues et ces tableaux éloquens pardequels l'histoire naturelle de Buffon avoit acquis tant de célébrité: voilà ce qu'il se proposoit, ce que déjà dans son idée il se représentoit comme à moitié obtenu.

On conçoit que ni l'un ni l'autre de ces projets ne pouvoit se présenter sous le même jour à de graves magistrats ou à de vieux officiers tels qu'étoient presque tous ses parens. Non pas qu'ils pensassent comme ce frère de Descartes, conseiller dans un parlement de province, qui croyait sa famille déshonorée parce qu'elle avoit produit un auteur; les esprits étoient plus éclairés à Agen vers la fin du dix-huitième siècle qu'en Bretagne dans le commencement du dixseptième: mais des personnages âgés et pleins d'expérience pouvoient craindre qu'un jeune homme ne présumât trop de ses forces, et qu'un vain espoir de

gloire n'eût pour lui d'autre effet que de lui faire manquer sa fortune. D'après ses liaisons et ses alliances il pouvoit espérer un sort également honorable dans la robe, dans l'armée ou dans la diplomatie: on lui laissoit le choix d'un état, mais on le pressoit d'en prendre un; et sa tendresse pour ses parens l'auroit peutêtre emporté sur ses projets, s'il ne se fût présenté à lui un moyen inattendu de sortir d'embarras. Un prince allemand dont il avoit fait la connoissance à Paris se chargea de lui procurer un brevet de colonel au service des Cercles, service peu pénible, comme on sait, ou plutôt qui n'en étoit pas un; car nous apprenons de M. de Lacépède, dans ses mémoires, que bien qu'il ait fait vers ce temps-là deux voyages en Allemagne, il n'a jamais vu son régiment; mais enfin, tel qu'il étoit, ce service donnoit un titre, un unisorme et des épaulettes; la famille

s'en contenta, et le jeune colonel eut désormais la permission de se livrer à ses goûts. Ce qu'il y eut de plus plaisant, c'est que bien autrement persuasif que Descartes, il détermina son père luimême à quitter la robe, à accepter le titre de conseiller d'épée du landgrave de Hesse-Hombourg, et à paroître dans le monde vêtu en cavalier. Ce bon vieillard se proposoit de venir s'établir à Paris avec son fils, lorsque la mort l'enleva après une maladie douloureuse en 1783.

Dans le double plan de vie que M. de Lacépède s'étoit tracé, il y avoit une moitié, celle de la science, où le succès ne dépendoit que de lui-même; mais il en étoit une autre où il ne pouvoit l'espérer que du concours d'une multitude de volontés, que l'on sait assez ne pas se mettre aisément d'accord.

Sur une invitation de Gluck, et en

partie avec les avis de ce grand maître, il avoit composé la musique d'un opéra.¹ Après deux ou trois ans de travail et de sollicitation, il en avoit obtenu une première répétition; deux ans encore après on en fit la répétition générale : les acteurs, l'orchestre et les assistans lui présageoient un grand succès, lorsque l'humeur subite d'une actrice fit tout suspendre. M. de Lacépède supporta cette contrariété, conformément à son caractère, avec douceur et politesse; mais il jura à part lui qu'on ne l'y prendroit plus, et il se décida à ne faire désormais de la musique que pour ses amis.

On auroit regret à cette résolution, si de la théorie que se fait un artiste on pouvoit conclure quelque chose touchant le mérite de ses œuvres. La poétique de

<sup>1</sup> C'étoit l'opéra d'Omphale. Il avoit aussi commencé à travailler sur celui d'Alciens.

la musique que M. de Lacépède publia en 1785 annonce un homme rempli du sentiment de son art, et peut-être un homme qui accorde trop à sa puissance; elle se fonde essentiellement sur le principe de l'imitation : la musique, selon l'auteur, n'est que le langage ordinaire dont on a ôté toutes les articulations, et dont on a soutenu tous les tons en les élevant aussi haut ou en les portant aussi bas que l'ont souffert les voix qui devoient les former et l'oreille qui devoit les saisir, et en leur donnant, par ces deux moyens, une expression plus forte, puisqu'elle est à la fois plus durable, plus étendue et plus variée. Elle exprime plus vivement nos passions et le désordre de nos agitations intérieures, en franchissant de plus grands intervalles de l'échelle musicale et en les franchissant plus rapi-

<sup>1</sup> Deux volumes in-8.º

dement; elle recueille les cris que la pas-. sion arrache, ceux de la douleur, ceux de la joie, tous les tons, enfin, que la nature a destinés à accompagner et par conséquent à caractériser les effets que la musique veut peindre. De l'identité du langage, de celle des sentimens qu'ils ont à exprimer, résultent, pour le musicien, les mêmes devoirs que pour le poëte. Toute pièce de musique, qu'elle soit ou non jointe à des paroles, est un poëme: mêmes précautions dans l'exposition, mêmes règles dans la marche, même succession dans les passions; tous les mouvemens en doivent être semblables; il n'est point de caractère, point de situation que le musicien ne doive et ne puisse rendre par les signes qui lui sont propres. L'auteur jugeoit même possible de rappeler à l'esprit les choses inanimées, par l'imitation des sons qui les accompagnent d'ordinaire, ou par

des combinaisons de sons propres à réveiller des idées analogues.

Cet ouvrage, écrit avec feu et plein de cette éloquence naturelle à un jeune homme passionné pour son sujet, fut accueilli avec faveur, surtout par l'un des deux partis qui divisoient alors les amateurs de musique, celui des gluckistes, qui y reconnurent les principes de leur chef exprimés avec plus de netteté et d'élégance que ce chef ne l'auroit pu faire. Le grand roi de Prusse Fréderic II, lui-même, comme on sait, musicien et poëte, et dont les complimens n'étoient pas du style de chancellerie, lui écrivit une lettre flatteuse; et ce qui lui fit peutêtre encore plus de plaisir, le célèbre Sacchiní lui marqua sa satisfaction dans les termes les plus vifs.

M. de Lacépède, nous devons l'avouer, ne fut pas aussi heureux dans ses ouvrages de physique, son Essai sur l'électri-

cité et sa Physique générale et particulière 2. Buffon qui, sur les sons, sur l'instinct, sur la génération des animaux, sur l'origine des mondes, n'avoit à traiter que de phénomènes qui échappent encore à l'intelligence, pouvoit, en se bornant à les peindre, mériter le titre qui lui est si légitimement acquis de l'un de nos plus éloquens écrivains; il le pouvoit encore lorsqu'il n'avoit à offrir que les grandes scènes de la nature ou les rapports multipliés de ses productions, ou les variétés infinies du spectacle qu'elles nous présentent; mais aussitôt qu'il veut remonter aux causes et les découvrir par les simples combinaisons de l'esprit ou plutôt par les efforts de l'imagination, sans démonstration et sans analyse, le vice de sa méthode se fait sentir aux

<sup>1</sup> Deux volumes in-12. Paris, 1781.

<sup>2</sup> Deux volumes in-12. Paris, 1783.

plus prévenus. Chacun voit que ce n'est qu'en se faisant illusion par l'emploi d'un langage figuré qu'il a pu attribuer à des molécules organiques la formation des cristaux; trouver quelque chose d'intelligible dans ce moule intérieur, cause efficiente, selon lui, de la reproduction des êtres organisés; croire expliquer les mouvemens volontaires des animaux, et tout ce qui chez eax approche de notre intelligence, par une simple réaction mécanique de la sensibilité; semer, en un mot, un ouvrage, dont presque partout le fond et la forme sont également admirables, d'une foule de ces hypothèses vagues, de ces systèmes fantastiques qui ne servent qu'à le déparer. A plus forte raison un pareil langage ne pouvoit-il être reçu avec approbation dans des matières telles que la physique, où déjà le calcul et l'expérience étoient depuis long-temps reconnus comme les

seules pierres de touche de la vérité. Ce n'est pas lorsqu'un esprit juste a été éclairé de ces vives lumières qu'il préférera une période compassée à une observation positive, ou une métaphore à des nombres précis. Ainsi, avec quelque talent que M. de Lacépède ait soutenu ses hypothèses, les physiciens se refusèrent à les admettre, et il ne put faire. prévaloir ni son opinion que l'électricité est une combinaison du feu avec l'humidite de l'intérieur de la terre, ni celle que la rotation des corps célestes n'est qu'une modification de l'attraction, ni d'autres systèmes que rien n'appuyoit et que rien n'a confirmés. Mais, si la vérité nous oblige de rappeler ces erreurs de sa jeunesse, elle nous oblige de déclarer aussi qu'il se garda d'y persister. Il n'acheva point sa Physique, et dans la suite il retira autant qu'il le put les exemplaires de ces deux ouvrages, qui en conséquence

#### (xxiv)

sont devenus aujourd'hui assez rares. Heureusement pour sa gloire, Buffon qui ne pouvoit avoir sur cette méthode les mêmes idées que son siècle, et qui, peut-être, avec cette foiblesse trop naturelle aux vieillards, trouvoit dans les aberrations mêmes que nous venons de

aberrations mêmes que nous venons de signaler un motif de plus de s'attacher à son jeune disciple, lui rendit le service de lui ouvrir une voie où il pourroit exercer son talent sans contrevenir aux

lois impérieuses de la science.

Il lui proposa de continuer la partie de son Histoire naturelle qui traite des animaux; et pour qu'il pût se livrer plus constamment aux études qu'exigeoit un pareil travail, il lui offrit la place de garde et sous-démonstrateur du Cabinet du Roi, dont Daubenton le jeune, venoit de se démettre '. L'héritage étoit trop

<sup>1</sup> En 1785.

beau pour que M. de Lacépède ne l'acceptât pas avec une vive reconnoissance, et avec toutes ses charges; car cette place en étoit une et une grande. Fort assujettissante et un peu subalterne, elle correspondoit mal à sa fortune et au rang qu'il s'étoit donné dans le monde; et toutesois il lui suffit de l'avoir acceptée, pour en remplir les devoirs avec autant de ponctualité qu'auroit pu le faire le moindre gagiste. Tout le temps qu'elle resta sur le même pied, il se tenoit les jours publics dans les galeries, prêt à répondre avec sa politesse accoutumée à toutes les questions des curieux, et ne montrant pas moins d'égards aux plus pauvres personnes du peuple, qu'aux hommes les plus considérables ou aux savans les plus distingués. C'étoit ce que bien peu d'hommes dans sa position auroient voulu faire; mais il le faisoit pour plaire à un maître chéri, pour se rendre

## (xxvj)

digne de lui succéder, et cette idée ennoblissoit tout à ses yeux.

Dès 1788, quelques mois encore avant la mort de Buffon, il publia le premier volume de son Histoire des reptiles, qui comprend les quadrupèdes ovipares, et l'année suivante il donna le second, qui traite des serpens.'

Cet ouvrage, par l'élégance du style, par l'intérêt des faits qui y sont recueillis, fut jugé digne du livre immortel auquel il faisoit suite, et on lui trouva même, relativement à la science, des avantages incontestables. Il marque les progrès qu'ayoient faits les idées, depuis quarante ans que l'Histoire naturelle avoit commencé à paroître, progrès qui avoient été préparés par les travaux même de l'homme qui s'étoit le plus ef-

<sup>1</sup> Histoire naturelle générale et particulière des quadrupèdes ovipares; 1 vol. in-4.°, 1788. — Des serpens; 1 vol. in-4.°, 1789.

forcé de les combattre; et en le considérant sous un autre point de vue, il peut servir aussi de témoin des progrès que la science a faits pendant les quarante ans écoulés depuis qu'il a paru.

On n'y voit plus rien de cette antipathie pour les méthodes et pour une nomenclature précise à laquelle Buffon s'est laissé aller en tant d'endroits. M. de Lacépède établit des classes, des ordres, des genres; il caractérise nettement ces subdivisions; il énumère et nomme avec soin les espèces qui doivent se ranger sous chacune d'elles : mais s'il est aussi méthodique que Linnæus, il ne l'est pas plus philosophiquement. Ses ordres, ses genres, ses divisions de genres, sont les mêmes, fondés sur des caractères très-apparens, mais souvent peu d'accord avec les rapports naturels. Il s'inquiète peu de l'organisation intérieure. Les grenouilles, par exemple, y demeurent dans le même

## (xxviij)

ordre que les lézards et que les tortues, parce qu'elles ont quatre pieds; les reptiles bipèdes en sont séparés, parce qu'ils n'en ont que deux; les salamandres ne sont pas même distinguées des autres lézards par le genre. Quant au mombre des espèces, cet ouvrage rend l'augmentation actuelle de nos richesses encore plus sensible que les perfectionnemens de nos méthodes. M. de Lacépède, quoique peut-être le plus favorisé des naturalistes de son temps, puisqu'il avoit à sa disposition le cabinet que l'on regardoit généralement comme le plus considérable, n'en compta que 288, dont au moins 80 n'étoient pas alors au Muséum et avoient été prises dans d'autres auteurs; et le même cabinet, sans avoir à beaucoup près encore tout ce qui est connu, en possède maintenant plus de 900. Remarquons cependant que M. de Lacépède, à l'exemple de Buffon et de

Linnæus, étoit trop enclin à réunir beaucoup d'espèces, comme si elles n'en eussent formé qu'une seule, et que c'est ainsi
qu'il n'a admis qu'un crocodile et qu'un
monitor, au lieu de dix ou de quinze de
ces reptiles qui existent réellement; d'où
il est arrivé qu'il a placé le même animal dans les deux continens, lorsque
souvent on ne le trouveroit que dans
un canton assez borné de l'un ou de
l'autre: mais ces erreurs étoient inévitables à une époque où l'on n'avoit pas,
comme aujourd'hui, des individus authentiques apportés de chaque contrée
par des voyageurs connus et instruits.

Buffon venoit de mourir. Ce deuxième volume est terminé par un éloge de ce grand homme, ou plutôt par un hymne à sa mémoire, par un dithyrambe éloquent, que l'auteur suppose chanté dans la réunion des naturalistes, « en l'onneur « de celui qui a plané au-dessus du globe

et de ses âges, qui a vu la terre sortant des eaux, et les abîmes de la mer peuplés d'êtres dont les débris formeront un jour de nouvelles terres; de celui qui a gravé sur un monument plus durable que le bronze les traits augustes du Roi de la création, et qui a assigné aux divers animaux leur forme, leur physionomie, leur caractère, leur pays et leur nom. " Telles sont les expressions pompeuses et magnifiques dans lesquelles s'exhalent les sentimens qui remplissent le cœur de M. de Lacépède. Ils y sont portés jusqu'à l'enthousiasme le plus vif; mais c'est un Buffon qui l'inspire, et il l'inspire à son ami, à son jeune élève, à celui qu'il a voulu faire héritier de son nom et de sa gloire. Sans doute le bonheur est grand des hommes qui après eux peuvent laisser de telles impressions; mais c'en est un aussi, et peut-être un plus grand, de les éprouver à ce degré.

A cette époque un changement se préparoit dans l'existence jusque-là si douce de notre jeune naturaliste. Des événemens aussi grands que peu prévus venoient de tout déplacer en France. Le pouvoir n'étoit plus que le produit journalier de la faveur populaire, et chaque mois voyoit tomber à l'essai quelque grande réputation, ou s'élever du sein de l'obscurité quelque personnage jusque-là inaperçu. Tout ce que la France avoit d'hommes de quelque célébrité, furent successivement invités ou entraînés à prendre part à cette grande et dangereuse loterie; et M. de Lacépède, que son existence, sa réputation littéraire. et une popularité acquise également par l'aménité et par la bienfaisance, désignoient à toutes les sortes de suffrages, eut moins de facilité qu'un autre à se soustraire au torrent. On le vit successivement président de sa section, com-

## (xxxij)

mandant de garde nationale, député extraordinaire de la ville d'Agen près de l'Assemblée constituante, membre du conseil général du département de Paris, président des électeurs, député à la première législature , et président de cette assemblée<sup>2</sup>. Plus d'une fois placé dans les positions les plus délicates, il y porta ces sentimens bienveillans qui faisoient le fond de son caractère, et ces formes agréables qui en embellissoient l'expression; mais à une pareille époque ce n'étoient pas ces qualités qui pouvoient donner de la prépondérance; elles ne touchoient guère ni les furieux qui assailloient autour de l'assemblée ceux qui ne votoient pas à leur gré, ni les lâches qui les insultoient dans les journaux; ou plutôt ces attaques, ces injures, n'étoient plus qu'un mouvement imprimé et ma-

<sup>1</sup> En Septembre 1791.

<sup>2</sup> Le 30 Novembre de la même année.

# ( xxxiij )

chinal qui emportoit tout le monde; elles ne conservoient de signification ni pour ceux qui croyoient diriger, ni pour ceux dont ils faisoient leurs victimes. Un jour M. de Lacépède vit dans un journal son nom en tête d'un article intitulé : Liste des scélérats qui votent contre le peuple, et le journaliste étoit un homme qui venoit souvent dîner chez lui : il y vint après sa liste comme auparavant. « Vous m'avez traité bien du-« rement, lui dit avec douceur son hôte. \_ Et comment cela, Monsieur? \_ « Vous m'avez appelé scélérat! — Oh! « ce n'est rien : scélérat est seulement « un terme pour dire qu'on ne pense pas comme nous."

Cependant ce langage produisit à la fin son effet sur une multitude qui n'avoit pas encore su se faire un double dictionnaire, et ceux qui ne le parloient pas se virent obligés de céder la place.

# (xxxiv)

M. de Lacépède fut un des derniers à croire à cette nécessité. La bonne opinion qu'il avoit des hommes étoit trop enracinée pour qu'il ne se persuadât pas que bientôt la vérité et la justice l'emporteroient; mais en attendant leur victoire, ses amis, qui ne la croyoient pas si prochaine, l'emmenèrent à la campagne, et presque de force. Il vouloit même de temps en temps revenir dans ce cabinet où le rappeloient ses études, et dans sa bonne foi rien ne lui sembla plus simple que d'en faire demander la permission à Robespierre. Heureusement le monstre eut ce jour-là un instant d'humanité. « Il est à la campagne? dites-lui qu'il « y reste. " Telle fut sa réponse, et elle fut prononcée d'un ton à ne pas se faire répéter la demande. Il est certain qu'une heure de séjour dans la capitale eût été l'arrêt de mort de M. de Lacépède. Des hommes qui souvent avoient reçu ses

bienfaits à sa porte, et qui ne pouvoient juger de ses sentimens que par ce qu'ils avoient entendu dire à ses domestiques, étoient devenus les arbitres du sort de leurs concitoyens: ils en avoient assez appris pour connoître sa modération, età leurs yeux elle étoit un crime; sa bienfaisance en étoit encore un plus grand, parce que le souvenir en blessoit leur orgueil. Déjà plus d'une fois ils avoient cherché à connoître sa retraite; et il se crut enfin obligé, pour ne laisser aucun prétexte aux persécutions, de donner sa démission de sa place au Muséum. Ce ne fut qu'après le 9 Thermidor qu'il put rentrer à Paris.

, Il revint avec un titre singulier pour un homme de quarante ans, déjà connu par tant d'ouvrages : celui d'élève de l'école normale.

La Convention, abjurant enfin ses fureurs, avoit cru pouvoir créer aussi ra-

## (xxxvj)

pidement qu'elle avoit détruit; et pour rétablir l'instruction publique, elle avoit imaginé de former des professeurs en faisant assister des hommes déjà munis de quelque instruction aux leçons de savans célèbres qui n'auroient à leur montrer que les meilleures méthodes d'enseigner. Ouinze cents individus furent envoyés à cet effet à Paris, choisis dans tous les départemens, mais comme on pouvoit choisir alors : quelques-uns à peine dignes de présider à une école primaire; d'autres égaux pour le moins à leurs maîtres par l'âge et la célébrité. M. de Lacépède s'y trouvoit sur les bancs avec M. de Bougainville, septuagénaire, officier-général de terre et de mer, écrivain et géomètre également fameux; avec le grammairien de Wailly, non moins âgé, et auteur devenu classique depuis quarante ans; avec notre savant collègue M. Fourrier. M. de La Place lui-même, et c'est tout

dire, y parut d'abord comme élève, et aux côtés de pareils hommes siégeoient des villageois qui à peine savoient lire correctement. Enfin, pour compléter l'idée que l'on doit se faire de cette réunion hétérogène, l'art d'enseigner y devoit être montré par des hommes trèsillustres sans doute, mais qui ne l'avoient jamais pratiqué: les Volney, les Berthollet, les Bernardin de Saint-Pierre. Cependant, qui le croiroit? cette conception informe produisit un grand bien, mais tout différent de celui qu'on avoit eu en vue. Les hommes éclairés que la terreur avoit dispersés et isolés, se retrouvèrent; ils reformèrent une masse respectable, et s'enhardirent à exprimer leurs sentimens, bien opposés à ceux qui dirigeoient la multitude et ses chefs. Ceux d'entre eux qui s'étoient cachés dans les provinces étoient accueillis comme des hommes qui viendroient d'échapper à

## ( xxxviij )

un naufrage: la considération, les prévenances les entouroient, et M. de Lacépède, outre sa part dans l'intérêt commun, avoit encore celle qui lui étoit due comme savant distingué, comme écrivain habile, et comme ami et familier de ce que le régime précédent avoit eu de plus respectable.

Depuis sa démission, il n'étoit plus légalement membre de l'établissement du Jardin du Roi, et il n'avoit pas été compris dans l'organisation que l'on en avait faite pendant son absence; mais à peine fut-il permis de prononcer son nom sans danger pour lui, que ses collègues s'empressèrent de l'y faire rentrer. On créa à cet effet une chaire nouvelle, affectée à l'histoire des reptiles et des poissons, en sorte qu'on lui fit un devoir spécial précisément de l'étude que depuis si long-temps il avoit choisie par goût. Ses leçons obtinrent le plus grand

succès; on y voyoit accourir en foule une jeunesse privée depuis trois ou quatre ans de tout enseignement, et qui en étoit, pour ainsi dire, affamée. La politesse du professeur, l'élégance de son langage, la variété des idées et des connoissances qu'il exposoit, tout, après cet intervalle de barbarie qui avoit paru si long, rappeloit pour ainsi dire un autre siècle. Ce fut alors, surtout, qu'il prit dans l'opinion le rang du véritable successeur de Buffon; et en effet on en retrouvoit en lui les manières distinguées: il montroit le même art d'intéresser aux détails les plus arides; et de plus, à cette époque où Daubenton touchoit au terme de sa carrière, M. de Lacépède restoit seul de cette grande association qui avoit travaillé à l'Histoire naturelle. C'est à ce titre qu'il fut hautement appelé à faire partie du noyau de l'Institut, et qu'il se trouva ainsi l'un de ceux qui furent

chargés de renouveler l'Académie des sciences, cette Académie dont, quelques années auparavant, le souvenir de ses ouvrages de physique lui auroit peut-être rendu l'entrée assez difficile. Il s'agissoit d'y rappeler plusieurs de ceux qui l'avoient repoussé, et pour tout autre cette position auroit pu être délicate; mais, nous l'avons déjà vu, il étoit incapable de se souvenir d'un tort, et les hommes dont nous parlons ne furent pas ceux dont il s'empressa le moins d'accueillir les sollicitations. Il a été l'un de nos premiers secrétaires', et son bel éloge historique de Dolomieu fera toujours regretter qu'il ait été enlevé par de hautes dignités à un poste qu'il auroit rempli mieux que personne. Déjà dans sa première jeunesse il avoit célébré avec la chaleur de son âge le dévouement du

<sup>1</sup> En 1797 et 1798.

prince Léopold de Brunswick, mort en essayant de sauver des malheureux victimes d'une grande inondation. 1

ces causes nombreuses de célébrité, son nom n'arriva pas à tous les membres de l'administration du temps; et l'on n'a pas oublié le conte de ce ministre du Directoire, qui, revenant de faire sa visite officielle au Muséum, et interrogé par quelqu'un s'il avoit vu Lacépède, répondit qu'on ne lui avoit montré que la girafe, et se fâcha beaucoup de ce qu'on ne lui eût pas fait tout voir. Nous rappelons cette aventure burlesque parce qu'elle peint l'époque.

De toutes les occupations auxquelles M. de Lacépède avoit été contraint de se livrer, les sciences seules, comme c'est

<sup>1</sup> En 1786 il a aussi publié un éloge de Daubenton, et un de Vandermonde. Ce dernier est imprimé dans le premier volume de la classe des sciences de l'Institut.

## (xlij)

leur ordinaire, lui avoient été fidèles à l'époque du malheur, et c'étoit avec elles qu'il s'étoit consolé dans sa retraite. Reprenant les habitudes de sa jeunesse, passant les journées au milieu des bois ou au bord des eaux, il avoit tracé le plan de son Histoire des poissons, le plus important de ses ouvrages. Aussitôt après son retour il s'occupa de la rédiger, et au bout de deux ans, en 1798, il se vit en état d'en faire paroître le premier volume : il y en a eu successivement cinq, dont le dernier est de 1803.

Cette classe nombreuse d'animaux, peut-être la plus utile pour l'homme après les quadrupèdes domestiques, est la moins connue de toutes : c'est aussi celle qui se prête le moins à des développemens intéressans : froids et muets, passant une grande partie de leur vie dans des abîmes inaccessibles, exempts de ces mouyemens passionnés qui rap-

prochent tant les quadrupèdes de nous, ne montrant rien de cette tendresse conjugale, de cette sollicitude paternelle qu'on admire dans les oiseaux, ni de ces industries si variées, si ingénieuses, qui rendent l'étude des insectes aussi importante pour la philosophie générale que pour l'histoire naturelle, les poissons n'ont presque à offrir à la curiosité que des configurations et des couleurs dont les descriptions rentrent nécessairement dans les mêmes formes, et impriment aux ouvrages qui en traitent une monotonie inévitable. M. de Lacépède a fait de grands efforts pour vaincre cette difficulté, et il y est souvent parvenu : tout ce qu'il a pu recueillir sur l'organisation de ces animaux, sur leurs habitudes, sur les guerres que les hommes leur livrent, sur le parti qu'ils en tirent, il l'a exposé dans un style élégant et pur; il a su même répandre du charme dans leurs

### (xliv)

descriptions toutes les fois que les beautés qui leur ont aussi été départies dans un si haut degré permettoient de les offrir à l'admiration des naturalistes. Et n'est-ce pas en effet un grand sujet d'admiration que ces couleurs brillantes, cet éclat de l'or, de l'acier, du rubis, de l'émeraude, versés à profusion sur des êtres que naturellement l'homme ne doit presque pas rencontrer, qui se voient à peine entre eux dans les sombres profondeurs où ils sont retenus! mais encore les paroles ne peuvent avoir ni la même variété, ni le même éclat; la peinture même seroit impuissante pour en reproduire la magnificence.

Toutesois les difficultés dont nous parlons ne sont relatives qu'à la forme et ne naissent que du désir si naturel à un auteur qui succède à Buffon, de se faire lire par les gens du monde. Il en est qui tiennent de plus près au sond du sujet,

et dont les hommes du métier peuvent seuls se faire une idée. Avant d'écrire sa première page sur une classe quelconque d'êtres, le naturaliste, qui veut mériter ce nom, doit avoir recueilli autant d'espèces qu'il lui est possible, les avoir comparées à l'intérieur et à l'extérieur, les avoir groupées d'après l'ensemble de leurs caractères, avoir démêlé dans les articles confus, incomplets, souvent contradictoires de ses prédécesseurs, ce qui concerne chacune d'elles, y avoir rapporté les observations souvent encore plus confuses, plus obscures, de voyageurs la plupart ignorans ou superstitieux, et cependant les seuls témoins qui aient vu ces êtres dans leur climat natal, et qui aient pu parler de leurs habitudes, des avantages qu'ils procurent, des dommages qu'ils occasionnent. Pour apprécier ces témoignages, il faut qu'il connoisse toutes les circonstances où les auteurs

# (xlvj)

qu'il consulte se sont trouvés, leur caractère moral, leur degré d'instruction; il devroit presque lire toutes les langues : l'historien de la nature, en un mot, ne peut se passer d'aucune des ressources de la critique, de cet art de reconnoître la vérité, si nécessaire à l'historien des hommes, et il doit y joindre encore une multitude d'autres talens.

M. de Lacépède, lorsqu'il composa son ouvrage sur les poissons, ne se trouvoit pas dans des circonstances où les ressources dont nous parlons fussent toutes à sa disposition. L'anatomie des poissons n'étoit pas assez avancée pour lui fournir les bases d'une distribution naturelle. Une guerre générale avoit établi une barrière presque infranchissable entre la France et les autres pays; elle nous fermoit les mers et nous séparoit de nos colonies. Ainsi les livres étrangers ne nous parvenoient point; les voyageurs

ne nous apportoient point ces collections si nombreuses et si riches, qui nous sont arrivées aussitôt que la mer a été libre; Péron même, qui avoit voyagé pendant la guerre, n'arriva que lorsque l'ouvrage fut terminé. L'auteur ne put donc prendre pour sujets de ses observations que les individus recueillis au Cabinet du Roi avant la guerre, et ceux que lui offrit le cabinet du Stadthouder, qui avoit été apporté à Paris lors de la conquête de la Hollande. Parmi les naturalistes qui l'avoient précédé, il choisit Gmelin et Bloch pour ses principaux guides, et peut-être les suivit-il trop fidèlement, constant comme il étoit à observer avec les écrivains la même politesse que dans la société. Les dessins et les descriptions manuscrites de Commerson, et des peintures faites autresois par Aubriet sur des dessins de Plumier, furent à peu près les seules sources inédites où il lui fut

## ( xlviij )

possible de puiser; et néanmoins, avec des matériaux si peu abondans, il réussit à porter à plus de 1500 les poissons dont il traça l'histoire; et en estimant au plus haut le nombre des doubles emplois, presque inévitables dans un écrit pareil, et qu'en effet il n'a pas toujours évités, il lui restera de 12 à 1300 espèces certaines et distinctes. Gmelin n'en avoit alors qu'environ 800, et Bloch, dans son grand ouvrage, ne passe pas 450; il n'en a pas plus de 1400 dans son Systema, qui a paru après les premiers volumes de M. de Lacépède, et qui a été rédigé dans des circonstances bien plus favorables.

Ces nombres paroîtront encore assez foibles à ceux qui sauront qu'aujourd'hui le seul Cabinet du Roi possède plus de 4000 espèces de poissons; mais telle a été dans le monde entier, depuis la paix maritime, l'activité scientifique, que

toutes les collections ont doublé et triplé, et qu'une ère entièrement nouvelle a commencé pour l'histoire de la nature. Cette circonstance n'ôte rien au mérite de l'écrivain qui a fait tout ce qui étoit possible à l'époque où il travailloit; et tel a été M. de Lacépède. Encore aujourd'hui il n'existe sur l'histoire des poissons aucun ouvrage supérieur au sien : c'est lui que l'on cite dans tous les écrits particuliers sur cette matière. Celui du naturaliste anglais George Shaw n'en est guère qu'un extrait rangé d'après le système de Linnæus. Lors même qu'on aura réuni dans un autre ouvrage les immenses matériaux qui ont été accumulés dans ces dernières années, on ne fera point oublier les morceaux brillans de coloris et pleins de sensibilité, et d'une haute philosophie, dont M. de Lacépède a enrichi le sien. La science, par sa nature, fait des progrès chaque jour; il n'est

point d'observateur qui ne puisse renchérir sur ses prédécesseurs pour les faits, ni de naturaliste qui ne puisse perfectionner leurs méthodes; mais les grands écrivains n'en demeurent pas moins immortels.

L'histoire naturelle des poissons fut suivie, en 1804, de celle des cétacées ', qui termine le grand ensemble des animaux vertébrés. M. de Lacépède la regardoit comme le plus achevé de ses ouvrages; et en effet il y a mieux fondu que dans aucun autre la partie descriptive et historique, celle de l'organisation, et les caractères méthodiques. Son style s'y est élevé en quelque sorte à proportion de la grandeur des objets : il augmente à peu près d'un tiers le nombre des espèces enregistrées avant lui dans le

<sup>1</sup> Histoire naturelle générale et particulière des cétacées; 1 vol. in-4.º ou vol. in 12. Paris, 1804.

grand catalogue des êtres; mais dès-lors cette partie de la science a fait aussi ses progrès. L'ouvrage posthume de Pierre Camper, et ceux de quelques autres naturalistes, en ont beaucoup éclairé l'ostéologie. Quant à l'histoire des espèces, elle présentera toujours de grandes difficultés, parce que leur taille ne permet pas de les rassembler en grand nombre dans les collections, ni d'en faire une comparaison immédiate, et on ne peut trop le redire, sans la comparaison immédiate, il n'est point de certitude en histoire naturelle.

C'étoit peut-être pour soustraire enfin le sort de ses travaux à cette influence de l'augmentation progressive et inévitable des connoissances, que M. de Lacépède, dans les derniers temps, les avoit dirigés sur des sujets plus philosophiques, plus susceptibles de prendre une forme arrêtée, ou du moins de ne

pas vieillir à chaque agrandissement de nos collections. Il méditoit une histoire des âges de la nature, dans laquelle il comprenoit celle de l'homme considéré dans ses développemens individuels et dans ceux de son espèce. L'article de l'homme, dans le Dictionnaire des sciences naturelles, est une sorte de programme, un tableau raccourci et élégant de ce qu'il avoit en vue pour l'histoire physique du genre humain; les romans<sup>1</sup> qu'il a publiés à la même époque n'étoient à ses yeux que des études sur notre histoire morale; mais au milieu de ses méditations sur l'humanité en général, les développemens graduels de l'organisation sociale eurent pour lui un attrait plus particulier. Le naturaliste se changea par degrés en historien, et il

<sup>1</sup> Le premier est intitulé Ellival et Caroline, 2 vol. in-12, 1816; et le second Charles d'Ellival et Alphonsine de Florentino, 3 vol. in-12, 1817.

se trouva insensiblement avoir travaillé seulement sur la dernière période de ses âges de la nature, sur celle qui embrasse les établissemens politiques et religieux des siècles égoulés depuis la chute de l'Empire d'Occident. On en a trouvé l'histoire complète dans ses papiers, et il en a déjà été publié quelques volumes.

Les lecteurs de cet ouvrage ont dû être frappés de la grandeur du plan et de la hardiesse avec laquelle il présente de front les événemens arrivés à chaque époque sur le vaste théâtre de l'Europe. Ils ont dû y reconnoître aussi le caractère constant de l'auteur : l'étonnement mêlé d'horreur que lui causent les crimes; la disposition à croire à la pureté des intentions; l'espérance de voir enfin améliorer l'état général de l'espèce humaine. Si cette histoire n'a pas l'intérêt dramatique de celles qui se restreignent à un pays particulier et qui peuvent faire

### ( liv )

ressortir d'une manière plus saillante leurs personnages de prédilection, elle n'en est pas moins remarquable par l'élégance continue du style et par la clarté avec laquelle s'y développent des événemens si nombreux et si compliqués; mais on ne pourra en porter un jugement définitif que lorsque le public la possédera dans son entier. 1

#### Dans les Mémoires de l'Institut.

- 1796. Notice sur la vie et les ouvrages de Vandermonde, vol. 1.
- 1797. Mémoire sur l'origine de la vue d'un poisson auquel on a donné le nom de Cobite anableps, vol. 2.
- 1798. Mémoire sur une nouvelle table méthodique de la classe des oiseaux, vol. 3.
- 1798. Mémoire sur une nouvelle classification méthodique des animaux mammifères, vol. 3.
- 1800. Mémoire sur le genre des Myrmécophages , vol. 6.

<sup>1</sup> Aux grands ouvrages de M. de Lacépède, dont il a été parlé dans son éloge, on doit ajouter de nombreux mémoires imprimés dans divers recueils, tels que:

M. de Lacépède étoit destiné à une perpétuelle alternative d'activité littéraire et d'activité politique. Un gouvernement nouveau, qui avoit besoin d'appui dans l'opinion, s'empressa de rechercher un homme également aimé et estimé des gens de lettres et des hommes du monde. On le revit donc, bientôt après le 18 Brumaire, dans les places éminentes:

#### Dans les Annales du Muséum.

- 1803. Observations sur un genre de Serpent qui n'a pas encore été décrit. Ann. tome 2, pag. 280 284.
- Ibid. Mémoire sur deux espèces de quadrupèdes ovipares qu'on n'a pas encore décrites. Ann. tome 2, pag. 351-359.
- 1804. Mémoire sur plusieurs animaux de la Nouvelle-Hollande, dont la description n'a pas encore été publiée. Ann. tome. 4, pag. 184-211.
- 1805. Mémoire sur le grand plateau de l'intérieur de l'Afrique. Ann. tome 6, pag. 284-297.
- 1807. Des hauteurs et des positions correspondantes des principales montagnes du globe, et de l'influence de ces hauteurs et de ces posi-

sénateur en 1799; président du sénat en 1801; grand-chancelier de la Légion-d'honneur en 1803; titulaire de la sénatorerie de Paris en 1804; ministre d'État

tions sur les habitations des animaux, Ann. tome 9, pag. 303-318.

1807. — Sur une espèce de quadrupède ovipare non encore décrite. Ann. tom. 10, p. 230-233.

Ibid. — Sur un poisson fossile trouvé dans une couche de gypse à Montmartre, près de Paris. Ann. tom. 10, pag. 234-235.

1818. — Notes sur des Cétacées des mers voisines du Japon. Mém. du Mus., t. 4, p. 467-475.

#### Dans le Magasin encyclopédique.

1795. — De l'industrie et de la sensibilité des oiseaux, 1. r année, tom. 1, pag. 448.

1798. — Considérations sur les parties du globe dans lesquelles on n'a pas encore pénétré, 4.° année, tom. 1, p. 420, et tom. 2, p. 408.

1799. — Sur une nouvelle Carte zoologique, 5.º année, tom. 4, pag. 222.

Ibid. — Mémoire sur quelques phénomènes du vol et de la vue des oiseaux, 5.º année, tom. 6, pag. 525.

1801. — Sur les conséquences que l'on peut tirer relativement à la théorie de la terre, de la disla même année; et rien ne prouve mieux à quel point le gouvernement avoit été bien inspiré, que ce qui fut avoué par plusieurs des émigrés rentrés à cette

tribution actuelle des différentes espèces d'animaux sur le globe, 6.° année, tom. 6, pag. 368.

1808. — Rapport sur les os fossiles envoyés à l'Institut par M. Jefferson, 13,° année, t. 6, p. 176.

#### Imprimés à part in-4.°, chez Plassan.

- 1798. Discours d'ouverture ét de clôture du cours d'histoire naturelle donné dans le Muséum l'an 6.
- 1799. Discours d'ouverture et de clôture du cours d'histoire naturelle donné dans le Muséum l'an 8, et Tableau méthodique des mammifères et des oiseaux.
- 1800. Discours d'ouverture et de clôture du cours d'histoire naturelle donné dans le Muséum l'an 8.
- 1801. Discours d'ouverture et de clôture du cours de zoologie donné au Muséum l'an 9.

M. de Lacépède a donné en 1799 une nouvelle édition de l'Histoire naturelle de Buffon, en 52 volumes in 12. Il a fait aussi la préface de la Ménagerie du Muséum, imprimée in-fol. en 1801.

## (lviij)

époque; c'est qu'à la vue du nom de Lacépède sur la liste du sénat, ils s'étoient crus rassurés contre le retour des violences et des crimes.

Cétoit aussi dans cette persuasion qu'il acceptoit ces honneurs, et sans doute il ne prévoyoit alors ni les événemens sans exemple qui succédèrent, ni la part qu'il se vit obligé d'y prendre. On s'en souvient trop pour que nous ayons besoin d'en parler en détail; mais nous ne croyons pas avoir non plus besoin de l'en justifier. Déjà l'on n'est pas soimême quand on parle au nom d'un corps qui vous dicte les sentimens que vous devez exprimer et les termes dont vous devez vous servir; et lorsque ce corps n'est libre dans le choix ni des uns ni des autres, tout vestige de personnalité a disparu. Mais ceux qui, en de telles circonstances, ont eu le bonheur de conserver leur obscurité, devroient

penser qu'il y a quelque chose d'injuste à reprocher à l'organe d'une compagnie les paroles et les actes que la compagnie lui impose; et peut-être même à vouloir qu'une compagnie ait conservé quelque liberté devant celui qui n'en laissoit à aucun souverain. Si elle répétoit ces paroles de l'Évangile: Que celui qui est sans péché jette la première pierre, quels seroient, dans l'Europe continentale, les princes ou les hommes en pouvoir qui oseroient se lever?

Toutesois encore, dans ces discours obligés, avec quelle énergie l'amour de la paix, le besoin de la paix se montrent à chaque phrase! et combien, au milieu de ce qui peut paroître flatterie, on essaie de donner des leçons! C'est qu'en effet c'étoit la seule forme sous laquelle des leçons pussent être écoutées; mais elles furent inutiles : elles ne pouvoient arrêter le cours des destinées.

Pour juger l'homme public dans M. de Lacépède, c'est dans l'administration de la Légion d'honneur qu'il faut le voir. Cette institution lui avoit apparu sous l'aspect le plus grand et le plus noble, destinée (ce sont ses termes) à rétablir le culte du véritable honneur, et à faire revivre sous de nouveaux emblêmes l'ancienne chevalerie, épurée des taches que lui avoient imprimées les siècles d'ignorance, et embellie de tout ce qu'elle pouvoit tenir des siècles de lumière. Il travailloit avec une constance infatigable à l'établir sur la base solide de la propriété. Déjà les revenus de ses domaines s'étoient accrus à un très-haut degré; de savans agronomes s'occupoient d'en faire des modèles de culture, et ils pouvoient devenir aussi utiles à l'industrie, que l'institution même au développement moral de la nation, lorsque le fondateur, effrayé comme il le fut toujours

de ses propres créations, les fit vendre et remplacer par des rentes sur le trésor. D'autres plans alors furent concus. Une forte somme devoit être employée chaque année à mettre en valeur les terrains incultes que le domaine possédoit dans toute la France: l'emploi devoit en être dirigé par les hommes les plus expérimentés. L'État pouvoit s'enrichir ainsi, sans conquêtes, de propriétés productives égales en étendue à plus d'un département. Les événemens arrêtèrent ces nouvelles vues; mais rien n'empêchera de les reprendre, aujourd'hui que tant d'expériences ont montré ce que peuvent des avances faites avec jugement et des projets suivis avec persévérance.

Chacun se souvient avec quelle affabilité M. de Lacépède recevoit les légionnaires; comment il savoit renvoyer contens ceux-là même qu'il étoit contraint

## ( lxij )

de refuser : mais ce que peut-être on sait moins, c'est le zèle avec lequel il prenoit leurs intérêts et les défendoit dans l'occasion. Je n'en citerai qu'un exemple. Des croix avoient été accordées après une campagne; le maître apprend que le major-général en a fait donner par faveur à quelques officiers qui n'avoient pas le temps nécessaire : il commande au grand-chancelier de les leur faire reprendre. En vain celui-ci représente la douleur qu'éprouveront des hommes déjà salués comme légionnaires. Rien ne touchoit un chef irrité. " Eh bien! dit M. de Lacépède, je vous demande pour eux ce que je voudrois obtenir si j'étois à leur place, c'est d'envoyer aussi l'ordre de les fusiller." Les croix leur restèrent.

Ce qu'il avoit le plus à cœur, c'étoient les établissemens d'éducation destinés aux orphelines de la Légion. Il avoit

aussi conçu le plan de ces asyles du malheur avec grandeur et générosité: 1400 places y furent fondées ou projetées; de grands monumens furent restaurés et embellis. Écouen, l'un des restes les plus magnifiques du seizième siècle, échappa ainsi à la destruction; plus de 300 élèves y ont été réunis. A Saint-Denis on en a vu plus de 500. On a applaudi également à la beauté des dispositions matérielles, à la sagesse des réglemens, à l'excellent choix des dames chargées de la direction et de l'enseignement. Son aménité, les soins attentifs qu'il se donnoit pour le bien-être de toutes ces jeunes personnes, l'en faisoient chérir comme un père; et beaucoup d'entre elles, établies et mères de famille, lui ont donné jusqu'à ses derniers momens des marques de leur reconnoissance. On en cite une qui, mourante, lui fit demander pour dernière grâce de le voir

#### (lxiv)

encore un instant, afin de lui exprimer ce sentiment.

M. de Lacépède conduisait des affaires si multipliées avec une facilité qui étonnoit les plus habiles. Une ou deux heures par jour lui suffisoient pour tout décider, et en pleine connoissance de cause. Cette rapidité surprenoit le chef du gouvernement, lui-même cependant assez célèbre aussi dans ce genre. Un jour il lui demanda son secret. M. de Lacépède répondit en riant : « C'est que j'emploie la méthode des naturalistes " : mot qui, sous l'apparence d'une plaisanterie, a plus de vérité qu'on ne le croiroit. Des matières bien classées sont bien près d'être approfondies; et la méthode des naturalistes n'est autre chose que l'habitude de distribuer dès le premier coup d'œil toutes les parties d'un sujet, jusqu'aux plus petits détails, selon leurs rapports essentiels.

Une chose qui devoit encore plus frapper un maître que l'on n'y avoit pas accoutumé, c'étoit l'extrême désintéressement de M. de Lacépède. Il n'avoit voulu d'abord accepter aucun salaire; mais, comme sa bienfaisance alloit de pair avec son désintéressement, il vit bientôt son patrimoine se fondre et une masse de dettes se former, qui auroit pu excéder ses facultés; et ce fut alors que le chef du gouvernement le contraignit de recevoir un traitement, et même l'arriéré. Le seul avantage qui en résulta pour lui fut de pouvoir étendre ses libéralités. Il se croyoit comptable envers le public de tout ce qu'il en recevoit, et dans ce compte c'étoit toujours contre lui-même que portoient les erreurs de calcul. Chaque jour il avoit occasion de voir des légionnaires pauvres, des veuves laissées sans moyens d'existence. Son ingénieuse charité les devinoit même avant

## (lxvj)

toute demande. Souvent il leur laissoit croire que ses bienfaits venoient de fonds publics qui avoient cette destination. Lorsque l'erreur n'eût pas été possible, il trouva moyen de cacher la main qui donnoit. Un fonctionnaire d'un ordre supérieur, placé à sa recommandation, ayant été ruiné par de fausses spéculations, et obligé d'abandonner sa famille, M. de Lacépède fit tenir régulièrement à sa femme 500 francs par mois, jusqu'à ce que son fils fût assez âgé pour obtenir une place, et cette dame a toujours cru qu'elle recevoit cet argent de son mari. Ce n'est que par l'homme de confiance employé à cette bonne œuvre que l'on en a appris le secret.

Un de ses employés dépérissoit à vue d'œil; il soupçonne que le mal vient de quelque chagrin, et il charge son médecin d'en découvrir le sujet: il apprend que ce jeune homme éprouve un embar-

## (lxvij)

ras d'argent insurmontable, et aussitôt il lui envoie 10,000 francs. L'employé accourt les larmes aux yeux, et le prie de lui fixer les termes du remboursement. « Mon ami, je ne préte jamais » fut la seule réponse qu'il put obtenir.

Je n'ai pas besoin de dire qu'avec de tels sentimens il n'étoit accessible à rien d'étranger à ses devoirs. Le chef du gouvernement l'avoit chargé à Paris d'une négociation importante, à laquelle le favori trop fameux d'un roi voisin prenoit un grand intérêt. Cet homme, pour l'essayer en quelque sorte, lui envoya en présent de riches productions minérales, et entre autres une pépite d'or venue récemment du Pérou et de la plus grande beauté. M. de Lacépède s'empressa de le remercier, mais au nom du Muséum d'histoire naturelle. où il avoit pensé, disoit-il, que s'adressoient ces marques de la générosité du

## (lxviij)

donateur. On ne fit point de seconde tentative.

Ce qui rendoit ce désintéressement conciliable avec sa grande libéralité, c'est qu'il n'avoit aucun besoin personnel. Hors ce que la représentation de ses places exigeoit, il ne faisoit aucune dépense. Il ne possédoit qu'un habit à la fois, et on le tailloit dans la même pièce de drap tant qu'elle duroit. Il mettoit cet habit en se levant, et ne faisoit jamais deux toilettes. Dans sa dernière maladie même, il n'a pas eu d'autre vêtement. Sa nourriture n'étoit pas moins simple que sa mise. Depuis l'âge de dix-sept ans il n'avoit pas bu de vin; un seul repas et assez léger lui suffisoit. Mais ce qu'il avoit de plus surprenant, c'étoit son peu de sommeil : il ne dormoit que deux ou trois heures : le reste de la nuit étoit employé à composer. Sa mémoire retenoit fidèlement toutes les phrases,

tous les mots; ils étoient comme écrits dans son cerveau, et vers le matin il les dictoit à un secrétaire. Il nous a assuré qu'il pouvoit retenir ainsi des volumes entiers, y changer dans sa tête ce qu'il jugeoit à propos, et se souvenir du texte ainsi corrigé, tout aussi exactement que du texte primitif. C'est ainsi que le jour il étoit libre pour les affaires et pour les devoirs de ses places ou de la société,. et surtout pour se livrer à ses affections de famille, car une vie extérieure si éclatante n'étoit rien pour lui auprès du bonheur domestique. C'est dans son intérieur qu'il cherchoit le dédommagement de toutes ses fatigues; mais c'est là aussi qu'il trouva les peines les plus cruelles. Sa femme ' qu'il adoroit, passa les dix-huit derniers mois de sa vie dans

<sup>1</sup> Anne-Caroline Jubé, veuve en première noce de M. Gauthier, homme de lettres estimable, et sœur de deux officiers génératix distingués.

des souffrances non interrompues; il ne quitta pas le côté de son lit, la consolant, la soignant jusqu'au dernier moment : il a écrit auprès d'elle une partie de son Histoire des poissons, et sa douleur s'exhale en plusieurs endroits de cet ouvrage dans les termes les plus touchans. Un fils qu'elle avoit d'un premier mariage, et que M. de Lacépède avoit adopté; une belle-fille pleine de talens et de grâces, formoient encore pour lui une société douce; cette jeune femme périt d'une mort subite. Au milieu de ces nouvelles douleurs M. de Lacépède fut frappé de la petite vérole, dont une longue expérience lui avoit fait croire qu'il étoit exempt. Dans cette dernière maladie, presque la seule qu'il ait eue pendant une vie de soixante-dix ans, il a montré mieux que jamais combien cette douceur, cette politesse inaltérable qui le caractérisoient, tenoient essen-

tiellement à sa nature. Rien ne changea dans ses habitudes; ni ses vêtemens, ni l'heure de son lever ou de son coucher; pas un mot ne lui échappa qui pût laisser apercevoir à ceux qui l'entouroient un danger qu'il connut cependant dès le premier moment. « Je vais rejoindre Buffon, " dit-il; mais il ne le dit qu'à son médecin. C'est à ses funérailles surtout, dans ce concours de malheureux qui venoient pleurer sur sa tombe, que l'on put apprendre à quel degré il portoit sa bienfaisance; on l'apprendra encore mieux, lorsqu'on saura qu'après avoir occupé des places si éminentes, après avoir joui pendant dix ans de la faveur de l'arbitre de l'Europe, il ne laisse pas à beaucoup près une fortune aussi considérable que celle qu'il avoit héritée de ses pères.

M. de Lacépède est mort le 6 Octobre 1825. Il a été remplacé à l'Aca-

# (lxxij)

démie des sciences par M. de Blainville, et sa chaire du Muséum a été remplie par M. Duméril, qui l'y suppléoit depuis plus de vingt ans.

#### HISTOIRE NATURELLE

#### DE L'HOMME.'

Cet article devroit être le tableau de l'espèce humaine. Quel immense sujet! Quels admirables effets de causes plus admirables encore! Quelles merveilleuses combinaisons de substances, d'organes, de forces, d'actions, de résistances, de facultés! On voudroit observer tout ce que nos sens peuvent saisir; atteindre par la pensée à ce qui se dérobe à leur examen; pénétrer par le sentiment, la conscience et la réflexion, jusques à cette essence presque divine, à cet esprit indépendant et libre, que les voiles de la

<sup>1</sup> Article extrait du 21.º volume du Dictionnaire des sciences naturelles.

matière, les espaces ni les temps ne peuvent arrêter; à ce génie sublime, qui a donné à l'homme le sceptre de la terre. On désireroit de voir tous ces attributs du corps et de l'ame naître, se développer, s'accroître, se fortifier; céder souvent à des forces étrangères, et s'affoiblir en recevant des empreintes plus ou moins profondes, des modifications plus ou moins durables; mais se perfectionner de nouveau ensuite, s'étendre, ressaisir l'empire, s'élever, s'ennoblir, se déployer plus que jamais, et changer la face du monde.

Pour embrasser ce vaste ensemble, il faut se placer à une trop grande distance: les détails disparoissent alors, ils restent inconnus; et le tableau, trop vague, n'est qu'une vaine et trompeuse représentation.

Commençons donc par reconnoître successivement les différens objets qui doivent entrer dans la composition de ce tableau général de l'espèce humaine. Voyons-les de près, avant de les considérer de loin.

Suivons la marche de la nature; occupons-nous des premiers instans de l'existence, des premiers degrés de l'accroissement, avant de décrire ou d'indiquer les grands et innombrables résultats de tous les développemens, de toutes les combinaisons, dont nous voudrions pouvoir peindre toutes les nuances et tous les effets; et commençons par l'enfance l'histoire de ces développemens et, pour ainsi dire, de ces transformations successives.

Au moment de sa naissance, l'enfant passe d'un fluide dans un autre. Au lieu

du fluide aqueux qui l'enveloppoit dans le sein de sa mère, l'air l'environne et agit sur ses organes. Un changement remarquable s'opère dans la circulation du sang de ce nouveau-né. L'odorat et le larynx recoivent une impression assez vive du nouveau fluide dans lequel l'enfant est plongé. Une secousse plus ou moins marquée en agite les nerfs; une sorte d'éternument fait sortir des narines la substance muqueuse qui les remplissoit, soulève la poitrine, et fait pénétrer de l'air jusque dans les poumons. Le sang, qui parvient dans ces poumons, se combine avec l'oxigène de l'air, qui inonde, dans cet organe, les vaisseaux dans lesquels il est contenu; et dès ce moment il ne passe plus du ventricule droit du cœur dans le ventricule gauche, et ne recommence plus sa circulation,

qu'il ne reprenne dans les poumons une force et des propriétés nouvelles, en s'imprégnant d'oxigène dans ces organes de la respiration.

Cependant tout est, dans l'enfant, d'une grande mollesse. Les os sont cartilagineux; les chairs gélatineuses et pénétrées d'une sorte d'humidité; les vaisseaux élargis; les glandes gonflées et pleines d'humeurs; ses mamelles, lorsqu'on les presse, laissent sortir une liqueur laiteuse; le tissu cellulaire est spongieux et rempli de lymphe; sa peau, très-fine, est rougeâtre, parce que sa transparence laisse paroître une nuance de la couleur du sang; ses nerss sont gros; le cerveau, dont ils émanent, est volumineux, comme pour annoncer toute la puissance que la pensée doit lui donner un jour; et néanmoins ses



sens sont encore émoussés. Une légère tunique voile ses yeux encore ternes; une mucosité plus ou moins abondante obstrue ses oreilles. Une humeur visqueuse recouvre les sinus pituitaires, le principal siége de l'odorat. La peau est trop peu tendue pour recevoir les sensations distinctes du toucher. La langue et les autres portions de l'organe du goût ont seules assez de sensibilité pour produire cet instinct qui entraîne la bouche de l'enfant vers le sein de sa mère, et lui imprime les mouvemens nécessaires pour le sucer.

La grandeur du cerveau, que nous venons de faire observer, produit plus d'étendue dans la boîte osseuse qui le renferme; et voilà pourquoi la tête de l'enfant est à proportion plus grosse que celle des animaux mammifères qui vien-

nent de naître. Cette grosseur de la tête rendroit très-difficiles, non-seulement l'accouchement, mais encore le séjour de l'enfant dans le sein de la mère, si le crâne ne présentoit pas, avant et peu de temps après la naissance, une particularité qu'on n'a trouvée dans aucun animal: au sommet de la tête, entre l'os du front et les deux os pariétaux, est une ouverture qu'on a nommée fontanelle, dans laquelle le crâne n'est pas encore devenu solide, au travers de laquelle on sent la pulsation de l'artère, et par le moyen de laquelle les os du crâne peuvent se rapprocher par la compression et diminuer le volume de la tête.

Lorsque l'enfant sort du sein de la mère, il a souvent de cinquante à soixante centimètres de longueur, et il pèse déjà de cinq à sept kilogrammes. L'im-

pression nouvelle de l'air, qui agit sur l'organe de la voix, lui fait jeter quelques cris. Des glaires sortent de sa gorge; il urine, et c'est ordinairement dès le premier jour qu'il se débarrasse du meconium, matière noirâtre, amassée dans ses intestins. Les qualités séreuses et laxatives du colostrum, ou premier lait de la mère, qu'il ne doit cependant teter qu'au bout de dix ou douze heures, facilitent cette évacuation si nécessaire. Et combien on doit de reconnoissance à Buffon et à Jean-Jacques Rousseau, dont l'éloquence irrésistible, victorieuse des habitudes, des erreurs et des préjugés, a déterminé tant de mères à ne pas priver leurs enfans d'un lait si adapté par ses qualités successives aux diverses époques du développement des organes. de celui à qui elles ont donné le jour,

et à ne pas préférer non-seulement le lait des vaches, des brebis ou des chèvres, mais même celui d'une nourrice étrangère, moins analogue au tempérament du nourrisson, et presque toujours trop avancé, trop vieux et trop épais! La foiblesse ou la mauvaise santé d'une mère doivent seules la priver de la plus douce des jouissances.

Lorsque l'enfant est venu à la lumière, on cherche à lui enlever cette mucosité légère que les eaux de l'amnios ont déposée sur sa peau, en le lavant dans de l'eau tiède, mêlée avec un peu de vin.

Dans ces temps antiques, si voisins des premières époques de l'histoire, où l'Italie, bien éloignée de jouir de son beau climat et de sa douce température actuelle, étoit encore couverte d'épaisses forêts et de rivières souvent gelées par un froid rigoureux, les habitans à demi sauvages de ces contrées agrestes et humides croyoient devoir ne rien négliger pour endurcir leurs enfans contre les hivers et leurs frimas; ou plutôt on pourroit dire qu'ils soumettoient les nouveaunés à une rude épreuve qui ne devoit laisser vivre que ceux dont la force intérieure pourroit lutter avec avantage contre les intempéries qui les attendoient: ils plongeoient les enfans qui venoient de naître dans de l'eau froide, les rouloient dans la neige, ou les étendoient sur les glaces des fleuves. Les Germains et les habitans de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande ont eu le même usage, qu'on retrouve encore de nos jours dans plusieurs pays du Nord, et particulièrement dans diverses contrées de la Russie et de la Sibérie.

Il paroît que le nouveau-né a besoin de beaucoup de repos, Il dort presque toujours. Un bercement trop prolongé peut le faire vomir et lui être nuisible. On doit le garantir de la mal-propreté, qui cause des excoriations. Mais surtout qu'on ne reprenne jamais cette habitude si funeste, dont la philosophie et la science de la nature ont délivré les enfans, celle de les emmaillotter, et de les environner de ces langes qui les torturoient et les déformoient. Leur poitrine se resserroit sous la compression qu'ils subissoient, et contractoit une tendance plus ou moins forte à la phthisie. Les viscères du bas-ventre, serrés par des bandes pour ainsi dire délétères, ne concouroient qu'avec peine à la digestion. On voyoit survenir des engorgemens et les premières causes du rachitisme. Le

sang, refoulé vers le cerveau, produisoit des convulsions et des symptômes épileptiques. À la contrainte succédoit la fatigue, et à la fatigue l'engourdissement, que suivoit la douleur; l'enfant s'agitoit avec violence, et de ses mouvemens désordonnés, ainsi que des résistances qu'il éprouvoit et des cris aigus qu'il jetoit, résultoient des hernies ou des déplacemens des articulations.

Heureusement l'enfance est affranchie de ce dur esclavage, et ne reçoit plus que les soins les plus naturels et les plus doux.

Ce n'est que vers le quarantième jour que l'enfant donne des signes de sensations plus composées, d'un ordre plus élevé, et qui paroissent supposer que l'action de l'intelligence a commencé de se développer. Ce n'est qu'à cette époque qu'il exprime le plaisir ou la peine par le rire ou par les larmes, premiers signes extérieurs des mouvemens de son ame, qui ne peuvent encore se manifester d'une autre manière sur un visage dont plusieurs parties, trop tendres, n'ont pas le ressort et la mobilité nécessaires pour marquer les affections intérieures; et au sujet de ces larmes et de ce rire, nous croyons ne pouvoir mieux faire que de citer le passage suivant de la belle histoire de l'homme par Buffon. « Il « paroît, dit ce grand homme, que la douleur que l'enfant ressent dans les « premiers temps et qu'il exprime par « des gémissemens, n'est qu'une sensa-« tion corporelle, semblable à celle des animaux qui gémissent aussi dès qu'ils sont nés, et que les sensations de l'ame ne commencent à se manisester qu'au bout de quarante jours; car le rire et

les larmes sont des produits de deux sensations intérieures, qui toutes deux dépendent de l'action de l'ame. La première est une émotion agréable, qui ne peut naître qu'à la vue ou par le souvenir d'un objet connu, aimé et désiré; l'autre est un ébranlement désagréable, mêlé d'attendrissement et d'un retour sur nous-mêmes: toutes deux sont des passions qui supposent des connoissances, des comparaisons et des réflexions. Aussi le rire et les pleurs sont-ils des signes particuliers à l'espèce humaine pour exprimer le plaisir ou la douleur de l'ame, tandis que les cris, les mouvemens et les autres signes des douleurs et des plaisirs du corps sont communs à l'homme et à la plupart des animaux." C'est par ces premiers sourires, si

pleins de charmes pour le cœur d'une mère, que l'enfant montre, à celle qui le nourrit, qu'il la reconnoît, qu'il l'aime, qu'il la désire.

Ses yeux commencent bientôt à distinguer aussi les autres objets qui l'environnent, et, ce qui doit être remarqué sous plus d'un rapport, la sensation de la lumière sur la rétine, qui se fortifie par cette action des rayons lumineux, doit être, le plus souvent, une sorte de jouissance assez vive pour l'enfant. Cet exercice d'un sens qui se développe doit lui être agréable, et parce qu'il agite l'organe de la vue sans le blesser, et parce qu'il remplit successivement sa tête d'images variées qui lui plaisent, qu'il s'amuse à comparer et qui alimentent son intelligence. Voilà pourquoi il tourne sans cesse les yeux vers la partie la plus

éclairée de l'endroit qu'il habite, et voilà pourquoi encore il faut avoir un si grand soin de le placer de manière que la lumière frappe également ses deux yeux; car, sans cette précaution, un œil, moins exercé que l'autre, acquerroit moins de force, et Buffon a prouvé que le regard louche est une suite nécessaire d'une grande inégalité dans la force des yeux.

Pendant les premiers mois de l'enfant, la mère ou la nourrice à qui elle a été obligée de céder le bonheur de l'allaiter, ne doit mêler au lait qu'elle lui donne aucun aliment étranger, surtout si l'enfant est foible et d'un tempérament délicat. C'est aux médecins à indiquer quels alimens on peut ensuite associer au lait de la mère, et dans quelle proportion on peut successivement les ajouter à la nourriture la plus naturelle de l'enfance. Mais

ne vaudroit-il pas mieux préférer de suppléer au lait de la mère ou de la nourrice, lorsqu'il ne seroit plus assez abondant ou qu'il auroit perdu ses qualités bienfaisantes, en faisant teter à l'enfant le mamelon d'un animal, et par exemple d'une brebis, dont il recevroit le lait à un degré de chaleur toujours égal, et de manière que la succion, en comprimant les glandes de la petite bouche, en fit couler la salive, qui se mêleroit au lait nourricier.

Il semble que la nature a voulu que l'allaitement durât jusqu'après la première dentition, jusqu'au moment ou l'enfant a reçu les instrumens nécessaires pour broyer convenablement quelques alimens solides. On a même écrit que des femmes sauvages des contrées voisines du Canada, moins détournées par

leurs mœurs, leurs habitudes, leurs passions et leurs préjugés, de l'observation des règles prescrites par la nature, ont allaité leurs enfans jusqu'à l'âge de quatre, cinq, six ou sept ans.

Les dents placées sur le devant de la bouche, et qu'on nomme incisives, parce qu'elles sont propres à trancher et à couper, sont au nombre de huit, quatre en haut et quatre en bas. Leurs germes se développent quelquefois à sept mois, le plus souvent à huit, dix ou même douze mois. Ce développement peut être cependant très-prématuré. On a vu des enfans naître avec des dents assez grandes peur blesser le sein de leur nourrice, et on a reconnu des dents bien formées dans certains fœtus.

Le germe de chaque dent est, au moment de la naissance, contenu dans une

cavité ou dans un alvéole de l'os de la mâchoire, et la gencive le recouvre. A mesure que ce germe s'accroît, il s'étend par des racines vers le fond de l'alvéole, s'élève vers la gencive, qu'il tend à soulever et à percer, et souvent écarte les parois osseuses d'un alvéole trop étroit et d'autant plus resserré que le menton est moins avancé et que l'os maxillaire est plus court. C'est comme un corps étranger qui s'agrandit au milieu de résistances puissantes. Une sorte de lutte est établie entre la force qui développe la dent, et celles qui maintiennent les parois de la cavité; et voilà pourquoi, au lieu d'un accroissement insensible, il se fait dans la mâchoire un effort violent, un écartement extraordinaire, une compression douloureuse, qui se manifestent par des cris, par des pleurs, et dont les

effets peuvent devenir funestes. L'enfant perd sa gaieté; de la tristesse il passe à l'inquiétude; la gencive, d'abord rouge et gonflée, devient blanchâtre, lorsque la pression intercepte le cours du sang dans les vaisseaux de cette gencive fortement tendue: il ne cesse d'y porter le doigt, comme pour amortir sa douleur; il aime à la frotter avec des corps durs et polis, à calmer ainsi sa souffrance au moins pour quelques momens, et à diminuer la résistance de la membrane qui doit céder à l'extension de la dent. Mais, si la nature des fibres dont la gencive est tissue donne à cette gencive trop de fermeté, si la membrane résiste trop longtemps, il survient une inflammation dont les suites ont été quelquesois mortelles, et qu'on a souvent guérie en coupant la gencive au-dessus de la dent qui n'avoit pu la percer.

Les dents œillères, qui sont au nombre de quatre, deux en haut et deux en bas, et qu'on a nommées canines, parce qu'on les a comparées aux crochets ou dents crochues des chiens, paroissent ordinairement dans le neuvième ou le dixième mois.

Les cheveux des enfans sont presque toujours plus ou moins blonds dans la race caucasique ou arabe européenne; mais on a écrit que, dans la race mongole, comme dans la race nègre, les cheveux sont noirs, de même que l'iris des yeux, dès le moment de la naissance. Lorsque les enfans des nègres viennent à la lumière, ils sont blancs, comme pour montrer l'identité de leur origine avec les autres races de l'espèce humaine; leur peau se colore néanmoins peu à peu, lors même qu'ils ne sont pas exposés à

l'ardeur du soleil, et présente ainsi les effets de cette altération profonde et héréditaire qu'un climat brûlant a fait subir au tissu de la peau de leur race.

C'est une suite de questions très-curieuses que celles que l'on peut faire au
sujet de cette grande quantité de vers
que l'on trouve souvent dans les intestins des enfans, et qui peuvent être la
cause ou les symptômes de maladies plus
ou moins graves. Elle se lie avec d'importans problèmes relatifs à la reproduction des êtres; mais c'est dans d'autres
articles de ce Dictionnaire qu'il faut en
chercher la solution, ainsi que l'exposition des diverses maladies qui peuvent
attaquer l'enfance, et des moyens de les
prévenir ou de les guérir.

Quelque délicat cependant que soit l'enfant, il est moins sensible au froid que l'homme adulte ou avancé en âge. La chaleur intérieure qui lui est propre, doit être plus grande que celle de l'adulte, puisque les pulsations de ses artères sont plus fréquentes, et que, par conséquent, le cours de son sang est plus rapide.

On sait que le fœtus croît d'autant plus qu'il approche de sa naissance. A mesure que l'enfant s'éloigne de cette même époque, son accroissement se ralentit. Ordinairement, lorsqu'il vient à la lumière, il a le quart de la hauteur à laquelle il doit atteindre; il en a la moitié yers deux ans et demi, et les trois quarts vers la dixième année.

C'est ordinairement entre le dixième et le quinzième mois que les ensans commencent à bégayer: les voyelles, les consonnes, et par conséquent les syllabes et les mots qu'ils peuvent prononcer le

plus facilement, sont les premiers qu'ils font entendre. « La voyelle qu'ils arti-« culent le plus aisément, dit Buffon, « est l'A, parce qu'il ne faut pour cela « qu'ouvrir les lèvres et pousser un son : « l'E suppose un petit mouvement de « plus : la langue se relève en haut, en même temps que les lèvres s'ouvrent: il en est de même de l'I; la langue « se relève encore plus et s'approche « des dents de la mâchoire supérieure: l'O demande que la langue s'abaisse « et que les lèvres se serrent : il faut « qu'elles s'alongent un peu et qu'elles se serrent encore plus pour prononcer l'U. Les premières consonnes que les enfans prononcent, sont aussi celles qui demandent le moins de mouve-« ment dans les organes : le B, l'M et « le P, sont les plus aisées à articuler;

" il ne faut, pour le B et le P, que « joindre les deux lèvres et les ouvrir « avec vitesse. L'articulation de toutes « les autres consonnes suppose des mouvemens plus compliqués que ceux-ci, et il y a un mouvement de la langue dans le C, le D, le G, l'L, l'N, le Q, PR, PS et le T; il faut, pour articuler l'F, un son continué plus long-temps que pour les autres consonnes. Ainsi, de toutes les voyelles, l'A est la plus aisée, et de toutes les consonnes le B, le P et l'M sont aussi « les plus faciles à articuler. Il n'est donc pas étonnant que les premiers mots que les enfans prononcent, soient composés de cette voyelle et de ces consonnes, et l'on doit cesser d'être surpris de ce que, dans toutes les langues « et chez tous les peuples, les enfans

« commencent toujours par bégayer » baba, mama, papa. Ces mots ne sont, pour ainsi dire, que les sons les » plus naturels à l'homme, parce qu'ils » sont les plus aisés à articuler; les lettres « qui les composent, ou plutôt les ca-» ractères qui les représentent, doivent « exister chez tous les peuples qui ont » l'écriture ou d'autres signes pour re-» présenter les sons.

« On doit seulement observer, con
tinue notre grand naturaliste, que, les

sons de quelques consonnes étant à

peu près semblables (comme celui du

B et du P, celui du C et de l'S,

ou du K et du C dans certains cas,

celui du D et du T, celui de l'F

et du V consonne, celui du G et

du J consonne ou du G et du K,

celui de l'L et de l'R), il doit

« y avoir beaucoup de langues où ces « différentes consonnes ne se trouvent pas; mais il y aura toujours un B ou un P, un C ou une S, un Dou un T, une F ou un V consonne, un G ou un J consonne, une L ou " une R; et il ne peut guère y avoir « moins de six ou sept consonnes dans « le plus petit de tous les alphabets, « parce que ces six ou sept tons ne sup-« posent pas des mouvemens bien compliqués, et qu'ils sont tous très-sensiblement différens entre eux. Les enfans, qui n'articulent pas aisément l'R, y substituent l'L, au lieu du T ils articulent le D, parce qu'en effet ces premières lettres supposent dans les « organes des mouvemens plus difficiles « que les dernières; et c'est de cette dif-« férence et du choix des consonnes plus

« ou moins difficiles à exprimer, que « vient la douceur ou la dureté d'une « langue. »

Au reste, ce n'est guère que vers la troisième année que les enfans prononcent distinctement, répètent ce qu'on leur dit, et commencent de parler avec facilité. Ceux qui voient qu'ils sont l'objet de l'attention la plus constante, dont on épie tous les signes, dont le jeu de la physionomie est rendu plus mobile par une intelligence précoce, dont les attitudes sont plus variées, et qui n'ont besoin que de quelques gestes pour faire comprendre leurs désirs, parlent ordinairement plus tard que les autres. On diroit qu'ils ne veulent pas se donner une peine inutile, et employer, pour se faire entendre, des mots qu'ils remplacent si facilement par des signes.

Quoi qu'il en soit, il faut, en général, se presser peu de donner à un enfant l'instruction qu'on est bien aise de le voir acquérir. Il faut ménager des organes encore foibles; ne pas imprimer trop de mouvemens à des ressorts trop tendres et qu'on pourroit déformer; ne pas exiger une attention trop soutenue d'une intelligence qui, par son essence, a besoin plus qu'on ne le croit, et pour se développer convenablement, de s'exercer sur plusieurs sujets, et de passer avec rapidité d'une considération à une autre; ne pas contraindre une mobilité d'esprit aussi nécessaire à l'enfance que celle du corps, et craindre pour son élève le sort de tant de petits prodiges qui n'ont été, après leur adolescence ou leur jeunesse, que des hommes très-ordinaires.

Mais il n'en est pas de même de

l'éducation proprement dite. L'éducation morale doit commencer, pour ainsi dire, avec l'éducation physique, ou, pour mieux dire, elle en est inséparable. Elle s'opère souvent à l'insu et même contre le gré de ceux qui surveillent l'enfant. Elle est le résultat des circonstances qui l'environnent, et de tous les objets qui peuvent agir sur lui. C'est cette éducation qu'il faut diriger; ce sont ces résultats qu'il faut prévenir ou maîtriser. On peut d'autant plus espérer d'y parvenir, que l'enfant est pendant long-temps inséparable de sa mère ou de sa nourrice. La nature, en prolongeant la débilité de l'enfance, en la rendant impuissante de pourvoir elle-même à ses besoins et de garantir sa sûreté, en lui donnant une dépendance qu'on ne trouve dans aucune autre espèce, en l'assujettissant

aux soins de la mère pendant sept ou huit ans (lorsque, dans tous les animaux, les petits se séparent, au bout d'un temps très-court et même de quelques semaines, de celle qui leur a donné le jour), a assuré le développement des admirables facultés de l'homme. C'est de la foiblesse de cette longue enfance que provient la puissance du génie de l'adulte, et c'est à cette longue association de la mère avec celui qu'elle a porté dans son sein, à cette communauté d'existence si touchante, à cette assiduité de soins indispensables qui sont payés par tant de charmes, à cette réciprocité de caresses, à cette union de la tendresse vigilante qui jouit si vivement de tout ce qu'elle donne, et de l'affection qui à chaque instant recoit et jouit, que l'homme doit toutes ses vertus.

C'est principalement par les exemples dont on entoure l'enfance, que s'opère avec le plus de succès cette éducation morale qui doit s'unir si intimement à l'éducation physique.

Que l'enfant ne puisse voir, dans les actions dont il est le témoin ou l'objet, que l'application de cette justice qui se fait sentir si aisément à son cœur et à son esprit, que l'exercice de cette douceur et de cette bonté qui ne sont que le complément de la justice : qu'on l'accoutume aux jouissances de la bienfaisance; elle est à la partée de tous les âges : qu'on l'habitue à maîtriser ses mouvemens, à les soumettre à sa volonté, et à faire fléchir sa volonté devant la raison, toujours irrésistible, comme la nature des choses ou comme le destin : que des épreuves, ménagées avec délica-

tesse, lui fassent sentir les effets heureux ou malheureux des bonnes ou mauvaises actions, c'est-à-dire, des actions conformes ou contraires à la raison, à la justice, à la bonté, et par conséquent aux lois de l'auteur tout-puissant de la nature: qu'on écarte de son esprit les erreurs que tant de personnes se plaisent à donner à l'enfance, sous prétexte de l'amuser, ou pour se débarrasser de questions que leur adresse sa curiosité si naturelle, et que l'on pourroit si aisément satisfaire sans blesser la vérité: que, pour préparer l'enfant à l'instruction qui lui est destinée, et pour fortifier son esprit après avoir formé son cœur, on lui montre à examiner, sous leurs diverses faces, les objets de son attention, à les comparer avec soin, et à se rendre compte des résultats de ces comparaisons.

Vers la fin de cette éducation physique, à laquelle on doit associer l'éducation morale avec tant de sollicitude, mais avec tant de précaution et de ménagement, un nouveau développement s'opère dans les organes qui servent à la nutrition de l'enfant. Vers la sixième ou la septième année ses forces s'augmentent; les premières dents incisives, que l'on nomme dents de lait, parce qu'elles paroissent avant la fin de l'allaitement, tombent et sont remplacées par d'autres incisives, plus larges, plus solides et plus enracinées. Les quatre œillères et la première mâchelière de chaque côté, en haut et en bas, sont aussi remplacées par d'autres dents analogues, et, ainsi, seize dents antérieures sont renouvelées à cette époque, que plusieurs causes peuvent cependant retarder.

La chute de ces seize dents antérieures est produite par le développement d'un second germe placé au fond de l'alvéole, et qui, en croissant, les soulève, les pousse et les fait sortir de leur cavité. Ce germe manque aux autres douze mâchelières, qui, par conséquent, ne tombent que par accident, et dont la perte ne peut être réparée que dans des circonstances rares.

On peut voir encore une mâchelière aux extrémités de chacune des deux mâchoires; mais ces dents manquent à plusieurs personnes, et le plus souvent aux femmes. Leur développement, plus tardif qu'aux hommes, n'a lieu qu'à l'âge de la puberté, et quelquesois même il est retardé jusqu'à un âge beaucoup plus avancé; et on les nomme alors dents de sagesse.

Avant cette époque de la puberté ou de l'adolescence, la nature ne travaille que pour la conservation et le développement de l'individu : l'enfant n'a reçu de forces que pour se nourrir et pour croître; sa vitalité est renfermée en luimême, et il ne peut la communiquer. Mais bientôt les principes de vie qui l'animent, fermentent et se multiplient; l'adolescent reçoit, pour ainsi dire, une surabondance d'existence : cette exubérance de force et de facultés se manifeste par plusieurs signes; superflue au maintien de son être, elle peut le reproduire et le multiplier.

La législation de plusieurs pays a supposé, dans plusieurs temps, que l'époque de cette puberté étoit vers la quatorzième année pour les garçons, et vers la douzième pour les filles. Mais cette époque, où la vie est pour ainsi dire doublée, est plus ou moins avancée ou retardée, suivant la température du climat, la complexion des races, le tempérament des individus, la quantité des alimens, leur nature, le développement des facultés morales, l'action de la pensée sur les nerfs, et celle des nerfs sur la force et l'accroissement des organes du corps.

On a remarqué, par exemple, une différence de sept ou huit ans entre l'âge où les Finlandois sont pubères, et celui de la puberté des Indiens, des Persans et des Arabes. Mais, sous tous les climats, la puberté des garçons est plus reculée que celle des filles, parce que le corps. des premiers, étant en général plus erand, plus solide, plus compacte, plus endurci par des jeux souvent répétés et

des exercices fatigans, ne peut être développé qu'après un temps plus long.

D'un autre côté, on a vu que, sous les mêmes latitudes ou, pour mieux dire, sous un climat et une température semblables, la puberté se manifeste plus tôt dans les individus de la race nègre et de la race mongole que dans ceux de la race caucasique ou européenne.

Ceux qui habitent des terrains bas, humides, froids, couverts de brouillards, et dont la constitution est phlegmatique ou pituiteuse, parviennent d'autant plus lentement à la puberté que leurs organes sont plus mous et plus engorgés. Les tempéramens sanguins, plus vifs, plus animés, plus abondans en forces vitales, accélèrent la puberté: elle est encore plus hâtée dans les individus dont la constitution bilieuse s'allie avec des mus-

cles puissans, et des mouvemens énergiques et rapides; et, enfin, dans les tempéramens mélancoliques, où une grande activité nerveuse semble entretenir un feu secret qui anime toute la machine humaine, la puberté est encore plus précoce.

On voit aisément aussi pourquoi les individus dont les alimens sont copieux et substantiels, sont plus tôt pubères que ceux dont la nourriture est mal-saine ou trop peu abondante : les viandes succulentes, les substances échauffantes, les épices, les aromates, le café, le vin, les liqueurs portent dans tous les organes une activité qui en accélère l'accroissement et hâte la puberté, retardée, au contraire, par les légumes, les fruits et le laitage.

Une puberté plus avancée que ne l'a

voulu la nature, et, par conséquent, trop précoce, peut être amenée aussi par une direction trop constante des idées et des sentimens vers les objets les plus propres à donner au système nerveux la plus grande activité, et cette prééminence de forces que tous les organes recoivent d'un exercice prolongé. Vers le commencement de cette puberté, vers cette époque si remarquable de la vie humaine. l'adolescent, qui entre dans cet âge que l'on a comparé au printemps de l'année, éprouve une chaleur nouvelle qui le pénètre: il ressent une agitation intérieure qui lui étoit inconnue; il s'en effraie, et en conçoit une vague mais douce espérance, qu'écarte souvent l'inquiétude à laquelle son esprit se livre malgré lui : un mélange de douleur et de plaisir s'empare de son cœur; sa tête

se remplit d'illusions : ses incertitudes, ses craintes sont remplacées par des rêves de bonheur; ces rêveries remplissent son ame : ses plaisirs ordinaires ne lui suffisent plus, souvent ils le fatiguent et l'ennuient; les occupations qu'il aimoit lui deviennent indifférentes ou pénibles. La société l'incommode, la présence même de ses amis le gêne; une mélancolie qui le charme, l'entraîne dans la solitude; il se plaît à errer à l'ombre des bois épais, ou à s'abandonner, sur le bord d'un ruisseau limpide ou sur le sommet d'une roche escarpée, à tous les mouvemens de son cœur et de son inspiration. Si une tendresse douce et éclairée, si une sagesse indulgente ne viennent à son secours, et ne dirigent pas, par la raison embellie de tous les charmes du sentiment, cette confusion d'idées,

de désirs, de sensations et de vœux, son esprit exalté peut l'entraîner dans plus d'un précipice; et la jeune fille innocente et tendre, dont le système nerveux est plus mobile, a souvent plus besoin encore, vers cette époque orageuse, de trouver un asile dans le sein d'une mère aussi bonne que prudente.

Cet état extraordinaire, et dont les suites, si elles sont mal dirigées, peuvent être si funestes et à la santé et au bonheur de la vie, dépend du grand changement que l'adolescent vient d'éprouver. Non-seulement à cette époque la force vitale s'accroît avec rapidité; mais elle se distribue d'une manière nouvelle. Elle avoit principalement résidé dans les organés de la nutrition, et dans les systèmes cellulaire et lymphatique; son action étoit dirigée vers le développement gé-

néral. Lorsque la puberté commence, cette même action se porte sur le système glanduleux et sur les organes sexuels qui en font partie. Il s'élabore dans ces organes sexuels de l'adolescent, vers lesquels le sang afflue avec plus d'abondance, une substance nouvelle et vivifiante une liqueur essentiellement productive; et de cette tendance, ainsi que de cette élaboration, résulte comme un nouveau centre d'activité, dont la puissante influence se répand dans tout le corps, le pénètre profondément, l'anime dans toutes ses parties. L'adolescent grandit souvent tout d'un coup; son tissu cellulaire, moins vivifié qu'auparavant, s'affaisse; le bas-ventre s'aplatit; les formes des muscles sont plus prononcées; la poitrine s'élargit; la respiration devient plus étendue; une quantité d'oxigène plus grande ou plus souvent renouvelée donne au sang une chaleur plus forte, qui se communique à tous les organes; la peau se colore et se couvre de poils dans plusieurs endroits. Les muscles de l'organe de la voix sont modifiés de manière à rendre les sons plus graves, et à les faire baisser ordinairement d'une octave. Les bras et les jambes s'alongent et se fortifient; la démarche s'affermit; les organes des sens extérieurs s'étendent, se développent, deviennent plus sensibles aux impressions des objets. Le sommeil diminue, et les facultés de l'esprit acquièrent une vivacité nouvelle.

Cet accroissement de certains organes, et particulièrement des organes sexuels, est d'autant plus grand que la chaleur du climat est plus forte. Il a donné lieu, dans les contrées voisines de la zone tor-

ride, a des usages que les religions ou les lois ont consacrés, et dont le but a été, en retardant le produit d'un trop grand accroissement de certaines portions de ces organes, de faciliter la génération, et de prévenir les effets d'une mal-propreté qui, dans les pays très-chauds, pourroit devenir douloureuse et funeste. C'est ainsi que la circoncision a été ordonnée aux Hébreux, aux Musulmans, et aux habitans de plusieurs contrées de l'Afrique où le mahométisme n'est point établi. On l'emploie, suivant les règles et les habitudes des différentes contrées, très-peu de jours après la naissance de l'enfant, ou à l'âge de six ans, ou à celui de huit, ou plus tard; et vers le golfe persique, auprès de la mer d'Arabie, et parmi quelques peuples de l'Afrique occidentale, on a cru devoir prescrire pour

les filles une sorte de circoncision particulière.

Quant à l'infibulation, à la castration, et aux autres procédés du même genre, inventés par une jalousie brutale, par une vile et odieuse cupidité, ou par un déplorable et absurde fanatisme, ne souillons pas l'histoire de la nature par le récit des crimes ou des folies qui en ont violé les saintes lois.

Disons seulement, pour montrer un de ces rapports particuliers qui établissent entre divers organes une sorte de sympathie, que, la castration laissant ou reportant l'individu qui la subit à l'époque qui précède immédiatement la puberté, il n'est pas surprenant que cette victime d'une coutume barbare acquière des années, vieillisse et cesse de vivre, sans cesser d'être enfant : qu'elle n'ait

jamais de barbe, même après l'âge de vingt ou vingt-un ans, temps où elle est la plus épaisse; que ses membres, mal prononcés, présentent tous les caractères de la mollesse et de la foiblesse, et que sa voix, quoique souvent perçante, reste haute et voilée comme celle de l'enfance.

Les religions, la sagesse, les lois, et même les passions les plus fortes, l'amour et l'orgueil, ont réuni leurs préceptes, leurs dispositions et leurs efforts, pour maintenir la chasteté des mœurs, particulièrement dans le sexe le plus foible et le plus exposé aux attaques et aux séductions, pour ne montrer qu'un objet sacré dans la pureté de la jeune vierge, et pour garantir de tous les dangers qui peuvent l'environner, cette vertu des femmes, de laquelle dépendent les bases de l'ordre social, la paix, le bon-

heur, la sûreté et tous les droits des familles. Mais, dans plusieurs contrées, elles ont voulu davantage, et, pour le malheur de tant de femmes injustement soupconnées, elles ont donné une croyance aveugle à des signes trompeurs, qu'elles ont regardés comme des marques certaines d'une conduite criminelle, ou d'une vie sans taches: et comme la série des extravagances humaines doit offrir tous les contrastes, nous voyons, d'un autre côté, des peuples entraînés par la superstition ou par une ridicule vanité, n'attacher aucun prix à cette virginité, objet, dans d'autres pays, de tant de précautions, d'hommages et de vœux; en céder les prémices à leurs chefs, à leurs despotes, à leurs prêtres; les sacrifier à des idoles; les abandonner, les offrir même à des étrangers.

L'état que la puberté impose à l'homme, est l'union avec une compagne : la nature a voulu que cette union fût très-longue, en prolongeant pendant plusieurs années le besoin qu'ont les enfans de soins multipliés. Le bonheur des deux individus que réunit le mariage, exige que l'amour en prépare le lien, que la raison l'approuve; que de touchans souvenirs, la reconnoissance et la tendresse en garantissent la durée. La sagesse des lois en règle les conditions; les religions, en le bénissant comme la plus sûre garantie des mœurs et des vertus, donnent un earactère encore plus sacré à ce vœu de la nature, dont la violation a entraîné dans les sociétés humaines tant de désordres, de troubles, de dépravations et de crimes.

Mais une loi de cette même nature,

qui n'a été transgressée que par de faux calculs, par une passion brutale, ou par une bien coupable tyrannie, est celle qui veut qu'un homme n'ait qu'une femme, et qu'une femme n'ait qu'un homme, puisque le nombre des hommes et celui des femmes sont à peu près égaux dans toutes les contrées, et que les différences légères qui séparent ces nombres ne dépendent que d'accidens rares, de hasards fugitifs, de circonstances plus ou moins passagères.

Sans le mariage, les nouvelles facultés que l'homme acquiert par la puberté pourroient souvent lui devenir funestes. La liqueur prolifique pourroit, au lieu d'être repompée et portée dans les différentes parties du corps pour ajouter à leur force, séjourner dans ses réservoirs en assez grande quantité et pendant un

temps assez long pour produire des irritations violentes, faire naître une passion impétueuse, et ravaler l'homme au rang de ces animaux que des impressions analogues rendent, dans certaines saisons, indomptables et furieux.

Le plus haut degré de cette maladie, dans les femmes, a été connu sous le nom de fureur utérine. Une véritable manie trouble alors leur esprit; leur imagination s'allume surtout lorsqu'elle a été excitée par des images obscènes et des propos licencieux; leur égarement leur ôtant même toute pudeur, elles s'abandonnent non-seulement aux discours les plus lascifs, mais encore aux actes les plus indécens.

Au reste, les suites des jouissances excessives sont bien plus terribles encore: les forces s'affoiblissent, la faculté dont on a abusé s'anéantit, les traits se déforment, les cheveux tombent, l'ouie s'émousse, la vue s'éteint, la mémoire s'efface, l'esprit disparoît, et la mort termine toutes ces misères.

Le but du mariage est d'avoir des enfans; mais souvent ce but n'est pas atteint. La stérilité peut être causée, dans
l'un et l'autre sexe, par un défaut de
conformation ou un vice accidentel dans
les organes, et par l'altération des liqueurs prolifiques. Trop d'embonpoint
ou de maigreur, des affections trop vives,
une grande intempérance, l'abus des plaisirs, l'excès du travail, peuvent nuire à
la fécondité. On a cru remarquer que les
femmes qui ont une constitution sèche,
un système nerveux facilement irritable,
une peau aride et brune, des passions
violentes et un caractère ardent, sont

presque toujours stériles; que les femmes d'un tempérament bilieux sont sujettes à l'avortement; que celles qui sont phlegmatiques, indolentes, incapables d'affection, conçoivent difficilement; mais que celles dont le tempérament est sanguin et humide, l'humeur gaie, et le caractère affectueux, sont ordinairement fécondes.

On a pensé aussi que, tout égal d'ailleurs, les peuples qui se nourrissent beaucoup de poissons, comme, par exemple, les Chinois, les anciens Égyptiens et les habitans de presque toutes les contrées maritimes, étoient très-prolifiques, et que la fécondité étoit plus grande dans les climats froids que dans les pays voisins de la zone torride.

Lorsque la grossesse commence, le superflu du sang, si abondant chez les femmes, et dont elles ont besoin, dans les temps ordinaires, de se débarrasser par des évacuations périodiques et régulières, séparées, le plus souvent, par l'intervalle d'un mois, devient bientôt nécessaire pour la nourriture et le développement de l'embryon, vers lequel il se porte par une direction nouvelle. Presque toutes les autres sécrétions de la femme sont alors suspendues ou diminuées; on diroit qu'elle n'existe plus en elle-même, et que sa vie est concentrée tout entière dans le nouvel être auquel elle doit donner le jour.

Très-souvent son visage se décolore, la beauté de son teint se flétrit; son estomac rejette les alimens les mieux choisis; ses forces paroissent abattues, sa gaieté disparoît: elle est comme abandonnée aux caprices, au dégoût, à la langueur, à la mélancolie. C'est vers le troisième mois de sa grossesse qu'elle ressent les mouvemens de son enfant, qui, au milieu de l'espèce de sommeil dans lequel il est plongé, prend machinalement la position dans laquelle il est le moins gêné, se recourbe, rapproche ses membres, et se replie en boule.

Hippocrate et Aristote ont pensé que les fœtus femelles se développoient plus lentement, et que leurs mouvemens n'étoient sensibles pour la mère que vers le cinquième mois.

Le terme ordinaire de la grossesse est de neuf mois ou environ; il peut cependant s'étendre beaucoup plus loin, et être beaucoup plus rapproché. Notre célèbre confrère, M. Tessier, del'Académie royale des sciences, a donné à l'Académie un résumé très-curieux des grandes différences que peut présenter la durée des

portées dans les femelles de plusieurs animaux domestiques. Ce résumé seul prouveroit, par analogie, la grande diversité qui peut se trouver dans la durée de la grossesse de la femme. D'ailleurs, on sait combien d'enfans nés dans le septième mois ont joui d'une bonne santé, et on a vu vivre pendant long-temps des enfans nés au sixième et même au cinquième mois. On a, par exemple, rapporté l'histoire de Fortunio Licetti, né à Gênes après cinq mois. Son père, qui étoit médecin, l'éleva avec beaucoup de soin, le tint dans une douce chaleur, et lui sit sucer du lait sucré. L'enfant dormit jusqu'à la fin des neuf mois, se réveilla à cette époque, vécut comme les enfans venus au terme ordinaire de la grossesse, et, dans la suite, embrassa la profession de son père, dans laquelle il devint célèbre par ses connoissances et par ses ouvrages.

Dans le dernier temps de la grossesse, l'enfant a la tête tournée vers le bas; lorsque le terme de la délivrance de la mère approche, il s'engage de plus en plus dans la cavité du bassin : les douleurs de la mère deviennent plus vives; l'orifice de la matrice s'élargit, le vagin se dilate; les enveloppes qui environnent l'enfant se déchirent, les eaux de l'amnios s'échappent, et l'enfant paroît à la lumière. Quelquefois il entraîne sur sa tête une partie des membranes qui viennent de se déchirer, et on dit qu'il est né coiffé; d'autres fois il montre [ses pieds au lieu de sa tête, et les anciens nommoient agrippa les enfans en qui on avoit remarqué cette disposition. S'il se présente de travers, on tâche de

changer sa position: Mais les circonstances de l'accouchement peuvent devenir si malheureuses qu'on ne peut le terminer que par des procédés dangereux; et ce n'est qu'avec horreur que nous rapportons que, dans ces dangers extrêmes où l'on ne peut sauver l'enfant et la mère, un abus épouvantable de je ne sais quel principe, une application aussi criminelle qu'absurde de prétendus préceptes, une violation sacrilége des lois de la raison et de l'humanité, ont pu, par un forfait que la religion réprouve et que la justice des hommes devroit punir de la peine la plus grave, faire immoler sciemment la malheureuse mère dans une opération barbare, pour tâcher de sauver les jours si incertains d'un être à peine vivant et dont l'existence n'a été encore qu'un sommeil, image de la mort.

A peine la femme est-elle délivrée, que son ame s'épanouit et s'ouvre à la joie la plus douce; elle oublie toutes ses douleurs pour ne goûter que le bonheur d'être mère.

Ses forces vitales prennent, pour la seconde fois, une nouvelle direction; elles se transportent vers les mamelles, et y produisent la sécrétion du lait. Cette espèce de crise demande de sages précautions, surtout pour les femmes délicates, et pour celles que les usages de la société ont privées de tant de ressources que la nature leur avoit destinées.

Il s'en faut de beaucoup, cependant, que toutes les femmes soient condamnées à ces souffrances si vives, à ces accouchemens si laborieux; elles les doivent presque toujours à un genre de vie trop différent de celui que leur prescrit la nature. Il faut compter parmi ces habitudes qui rendent leurs délivrances si pénibles, l'usage de vêtemens trop étroits, l'abus des plaisirs, le mauvais choix et la trop grande quantité des alimens; l'excès du café, des liqueurs et des autres boissons échauffantes; une vie trop agitée, ou trop sédentaire; des mouvemens trop violens, ou une nonchalance trop prolongée. Les femmes de tous les peuples à demi sauvages accouchent sans douleur; les compagnes des cultivateurs ne connoissent point les accouchemens pénibles, et se rétablissent au bout de peu de jours.

Les maux de l'accouchement et ceux de la grossesse peuvent, d'ailleurs, être d'autant plus grands que la mère est encore trop jeune; que ses organes n'ont pas acquis le développement nécessaire, ni ses forces tout leur accroissement. S'il est, en effet, des jeunes gens qui ne grandissent plus après la quinzième année, d'autres croissent jusqu'à vingt-deux ou vingt-trois ans. Pendant cet intervalle, la plupart ont le corps mince, la taille alongée, les muscles grêles, les cuisses et les jambes menues. Peu à peu les chairs augmentent, les vides se remplissent, les membres s'arrondissent, les contours des muscles se prononcent; et avant l'âge de trente ans l'homme est entièrement développé, et toutes ses proportions sont établies.

Les femmes, plus tôt pubères que les hommes, et dont les muscles et les divers organes sont moins compactes, moins solides que ceux des hommes, arrivent aussi beaucoup plus tôt au terme de leur entier accroissement. C'est ordinairement à vingt ans qu'elles parviennent au développement parfait de ces formes adoucies, de ces membres sveltes, de ces traits délicats, de ces proportions si gracieuses, qui leur donnent la beauté et y ajoutent tant de charmes. Elles règnent par la beauté et par la grâce, comme l'homme par la force et la majesté.

"Tout annonce dans les deux sexes,
dit le grand peintre de la nature, les
maîtres de la terre; tout marque dans
l'homme, même à l'extérieur, sa supériorité sur tous les êtres vivans : il
se soutient droit et élevé; son attitude est celle du commandement : sa
tête regarde le ciel, et présente une
face auguste, sur laquelle est imprimé le caractère de sa dignité; l'image
de l'ame y est peinte par la physio-

nomie; l'excellence de sa nature perce

à travers les organes matériels, et anime d'un feu divin les traits de son visage; son port majestueux, sa démarche ferme et hardie annoncent sa noblesse et son rang: il ne touche à la terre que par ses extrémités les plus éloignées; il ne la voit que de loin, et semble la dédaigner : les bras ne lui sont pas donnés pour servir de piliers d'appui à la masse de son corps; sa main ne doit pas fouler la terre, et « perdre, par des frottemens réitérés, la finesse du toucher dont elle est l'organe; le bras et la main sont faits pour servir à des usages plus nobles, pour exécuter les ordres de la volonté. pour saisir les choses éloignées, pour écarter les obstacles, pour prévenir les rencontres et le choc de ce qui pourroit nuire, pour embrasser et re-

- « tenir ce qui peut plaire, et le mettre
- « à la portée des autres sens. »

De tous les traits de cette face auguste, les yeux sont celui qui concourt le plus à cette physionomie si expressive, à ce tableau si rapide, où les agitations les plus secrètes de l'ame se peignent, même souvent indépendamment de la volonté, avec tant de précision, de vivacité et de force : l'œil seroit seul le miroir de l'ame. Les nerfs optiques ayant les rapports les plus intimes avec le cerveau proprement dit, on diroit que l'œil est le véritable organe extérieur l'intelligence. Il exprime les passions les plus vives, les sentimens les plus violens, et les nuances les plus délicates des affections les plus douces. C'est dans les yeux qu'on cherche à lire les pensées les plus cachées, les émotions les plus intimes; ils sont, le plus souvent, les signes les moins trompeurs de la sensibilité, de l'esprit, de l'élévation du génie: on leur demande en quelque sorte la garantie des plus saintes promesses; on les consulte avec d'autant plus de facilité qu'on peut, si je puis employer cette expression, les interroger tous les deux à la fois, et qu'ils peuvent répondre ensemble.

Les deux yeux de l'homme sont, en effet, dirigés en avant; il ne voit pas des deux côtés en même temps, comme un grand nombre de quadrupèdes. Mais, si sa vue s'étend sur un champ moins vaste, ce champ n'est pas divisé; l'homme l'embrasse tout entier par une seule intuition: il y a moins de trouble, plus d'unité et de certitude dans les résultats de la vision, et les comparaisons plus exactes qu'il peut établir entre les actions

des deux yeux, lui donnent des notions plus précises des formes et des distances, des impressions plus propres à servir l'intelligence et à la féconder.

Au reste, remarquons que l'on ne trouve pas, dans l'organe de la vue de l'homme, un muscle particulier, bulbeux et suspenseur de l'œil, que l'on observe dans plusieurs animaux, et dont l'absence indiqueroit seule que l'homme n'est pas organisé pour brouter l'herbe des champs, et avoir presque toujours la tête rabais-sée et les yeux inclinés vers la terre.

Ces yeux, destinés à regarder le ciel et de grandes portions de la surface du globe, sont de différentes nuances dans leur iris. Ces couleurs sont l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, le gris, le gris mêlé de blanc : elles sont plus foncées sur les filets qui, dans l'iris, se dirigent

vers la prunelle comme des rayons vers un centre, et sur les espèces de flocons que l'on voit entre les filets, que sur les ramifications très-déliées qui réunissent ces filets et ces flocons. Cependant les couleurs les plus ordinaires de l'œil, ou plutôt de l'iris, sont, dans les zones tempérées, l'orangé et le bleu. Les iris que l'on croit noirs ne sont que d'un orangé foncé, ou d'un jaune mêlé de brun, et ils ne paroissent entièrement noirs que par l'oppositiou de leurs nuances avec le blanc de la cornée.

On voit très-souvent, dans le même iris, des nuances d'orangé, de jaune, de gris et de bleu; mais alors c'est presque toujours le bleu qui domine, en régnant sur toute l'étendue des filets.

Les yeux que l'on trouve les plus beaux, sont ceux dont les iris paroissent noirs ou bleus. Les yeux noirs ont plus de force et d'expression; ils brillent d'un éclat plus égal: mais il y a plus de douceur et de finesse dans les bleus, parce qu'ils montrent plus de reflets variés et plus de jeu dans leur lumière.

Les sourcils ajoutent à la vivacité de l'œil par le contraste de leur couleur, et par les mouvemens dont ils sont susceptibles et qui donnent à la physionomie un caractère si prononcé. Les muscles du front peuvent les élever, ou les froncer, et les abaisser en les rapprochant l'un de l'autre.

Les paupières garantissent les yeux; la supérieure se relève et s'abaisse. Le sommeil les ferme malgré la volonté, en relâchant les muscles destinés à les ouvrir, et ce voile qu'il étend le rend encore plus profond, en empêchant une vive lumière de pénétrer dans l'œil, d'agir sur le nerf optique, et de provoquer ainsi le réveil et l'activité.

Les cils qui garnissent les deux paupières, non-seulement en augmentent les effets salutaires, mais font paroître les yeux plus beaux et rendent le regard plus doux.

Le front contribue le plus à la beauté du visage, lorsqu'il n'est ni trop rond, ni trop plat, ni trop étroit, ni trop court. Les cheveux qui l'entourent et l'embellissent, sont plus longs et plus touffus pendant la jeunesse qu'à toute autre époque de la vie; ils tombent peu à peu. Ceux qui garnissent la partie la plus élevée de la tête tombent les premiers, et la laissent souvent toute nue. Il est très-rare, cependant, qu'une femme devienne chauve. Mais, dans les deux sexes,

les cheveux, à mesure qu'on avance en âge, ou par l'effet de grandes maladies et de violens chagrins, se dessèchent, blanchissent par la pointe, deviennent ensuite blancs dans toute leur longueur, et se cassent aisément.

Quoique le nez soit la portion la plus avancée et le trait le plus apparent du visage, on ne le remarque que lorsqu'il est difforme, très-grand ou presque nul. N'étant susceptible que de mouvemens peu sensibles, il contribue à la beauté sans influer sur la physionomie, le véritable objet de notre attention, parce qu'elle est le signe de tout ce qui peut nous rebuter ou nous plaire.

Il n'en est pas de même de la bouche: l'œil est entraîné par une sorte de charme vers ces lèvres vermeilles, relevées par la blancheur de l'émail des dents, mollement remuées pour peindre les plus foibles nuances des plus douces affections, ou vivement agitées pour exprimer les sentimens les plus violens, et qui, recevant une sorte de vie particulière de la voix dont elles complètent l'organe, indiquent et font distinguer, par leurs inflexions et leurs divers mouvemens, tous les sons de la parole.

La mâchoire inférieure, la seule mobile, a souvent un mouvement involontaire, non-seulement dans les instans où l'ame s'abandonne à une passion trèsvive, mais encore dans ceux où l'ennui en émousse, pour ainsi dire, toutes les facultés, et la réduit à cette sorte d'inaction et de langueur qui se manifeste par des bâillemens plus ou moins lents et plus ou moins prolongés.

Un désir ardent ou un vif regret,

éprouvés subitement, soulèvent les poumons, et occasionnent une inspiration vive et prompte qui forme le soupir. Si ce désir ou ce regret ne cessent point, les soupirs se renouvellent; la tristesse s'empare de l'ame; les yeux se gonflent, une humeur surabondante les couvre et les obscurcit; lès larmes coulent: des inspirations plus fortes et plus rapprochées remplacent les soupirs par des sanglots, qui, mêlés à des sons plaintifs, se changent bientôt en gémissemens, exprimés souvent avec assez de force pour devenir des cris.

A ces tristes signes de la douleur du corps et de celle de l'ame, succèdent ceux du contentement et de la joie. Pendant le son entrecoupé que l'on appelle ris, le ventre s'élève et s'abaisse précipitamment; les coins de la bouche se rapprochent des joues, qui se gonflent et se resserrent, et des éclats de voix se succèdent. Si ce ris devient immodéré, les lèvres sont très-ouvertes; mais, s'il se change en simple souris, les coins de la bouche se rapprochent, sans qu'elle s'ouvre, des joues qui se gonflent; et il suffit qu'alors la lèvre inférieure se replie et se presse contre celle de dessus, pour que cette expression de la bienveillance et de la satisfaction devienne le signe de la malignité, de l'ironie et du mépris.

Un instant de réflexion suffit pour arrêter ou changer les mouvemens du visage: mais la volonté n'a aucun empire sur la rougeur, qui dénote la honte, la colère, l'orguein ou la joie; ni sur la pâleur, qui accompagne la crainte, l'effroi ou la tristesse. La couleur passagère du visage dépend d'un mouvement du sang

produit malgré nous par le système nerveux, organe de nos sentimens intérieurs.

Les grands peintres et les grands statuaires ont bien connu, et on a trèsbien décrit, d'après eux, les diverses attitudes et les divers mouvemens, plus ou moins involontaires, de la tête, des yeux, des sourcils, des paupières, des lèvres, des coins de la bouche et des muscles de la face, qui accompagnent les passions vives ou les sentimens profonds, comme la fureur, la colère, l'envie, la jalousie, la malice, la dérision, le mépris, l'effroi, l'horreur, la tristesse, la joie, l'affection et l'amour.

Les parties de la tête qui influent le moins sur la physionomie et sur l'air du visage, sont les oreilles, placées à côté de la face, et souvent cachées par les cheveux: elles n'ont ordinairement que de bien foibles mouvemens, volontaires ou involontaires. Il paroît que, si les plus grandes et les mieux bordées ne sont pas regardées comme les plus jolies, ce sont celles qui entendent de plus loin et distinguent les sons avec le plus de facilité. Seroit-ce cette considération qui auroit fait naître parmi plusieurs peuples à demi sauvages, plus intéressés que des peuples civilisés à entendre de loin, l'habitude, d'ailleurs bien bizarre, non-seulement de percer les oreilles, pour y suspendre des boucles, des anneaux, des diamans ou des pierres précieuses; mais encore d'en étendre excessivement le lobe, en le percant et en y introduisant des morceaux de bois ou de métal remplacés successivement par des morceaux plus gros?

La variété et la bizarrerie des usages

sont bien plus remarquables dans la manière de considérer ou d'arranger la barbe, tantôt entièrement rasée, et tantôt conservée en partie ou maintenue avec soin dans toute sa longueur; et les cheveux, que l'on a vus, suivant les temps et suivant les lieux, rasés en totalité ou coupés très-courts, conservés en couronne, attachés en queue, ou recouvrant toute la tête, se déployant dans toute leur étendue, tombant sur les épaules et descendant le long du dos, presque jusqu'à terre, tantôt relevés avec soin, frisés avec art, bouclés avec profusion, teints en diverses couleurs, garnis d'essences et de parfums, couverts de poudres blanches, noires ou rousses, et tantôt cédant la place à des masses artificielles de cheveux étrangers, aussi singulières par leurs formes que par leur volume.

Si la tête de l'homme est garnie de cheveux plus longs et plus touffus que la crinière de plusieurs animaux, à laquelle on a voulu les comparer, son corps est bien moins velu que celui des quadrupèdes vivipares, au moins dans l'état de société; et au lieu que sur ces quadrupèdes les poils du dos sont les plus longs et les plus serrés, ceux qui garnissent le dos de l'homme sont ordinairement les plus clair-semés et les plus courts. Les femmes, les eunuques, les hommes dont le tempérament est foible, froid ou humide, ont la peau beaucoup moins garnie de poils.

La poitrine est plus large dans l'homme que dans les quadrupèdes. C'est sur cette poitrine plus élargie que sont situées les mamelles, toujours au nombre de deux. Celles de l'homme sont moins grosses et moins élevées que celles de la femme; mais elles en diffèrent très-peu par l'organisation, et on a cité quelques exemples d'un véritable lait formé dans les mamelles d'hommes forts et encore jeunes.

Les mains de l'homme sont d'autant plus adroites et lui donnent un toucher d'autant plus parfait, que tous les doigts, excepté l'annulaire, sont très-mobiles, indépendamment les uns des autres, ce que l'on ne voit dans aucun mammifère, pas même dans les singes. D'ailleurs le pouce est plus long à proportion que dans ces mêmes singes, cependant si adroits.

Les bras, auxquels tiennent ces mains, sont attachés à de larges omoplates et maintenus par de fortes clavicules; et voilà pourquoi l'homme peut porter de si grands fardeaux sur le haut des épaules.

Ces bras et ces mains concourent beaucoup, par la gesticulation, à l'expression des différentes affections de l'ame. Dans la joie, ils sont agités par des mouvemens rapides et variés; ils sont pendans dans la tristesse. On les élève vers le ciel dans les vœux, la prière, et l'espérance qui la suit. On les ouvre ou les étend pour recevoir, embrasser et saisir les objets désirés. On les avance avec précipitation comme pour repousser ce qui nous inspire de la crainte, de la haine ou de l'horreur.

Le pied de l'homme est très-différent de celui des singes, qui est une véritable main. La jambe porte perpendiculairement sur cette base, plus large à proportion que la main de derrière du singe.

Le talon, renflé par-dessous, augmente la largeur de la base et la sûreté de la station. Les doigts, assez courts, ne peuvent presque pas se plier; le pouce, plus long et plus gros que les autres, ne peut pas leur être opposé pour saisir les objets. Le pied ne peut donc ni prendre, ni retenir; il ne peut que supporter le corps. L'homme est le seul qui ait en même temps deux véritables pieds et deux véritables mains, et dans son organisation tout démontre que sa station naturelle est la station verticale. Les muscles qui étendent la jambe et la cuisse, et les retiennent dans l'état d'extension, sont plus grands, plus forts, et produisent ce volume du mollet et cette grosseur des fesses qu'on ne voit pas dans les autres mammifères. Les muscles fléchisseurs de la jambe sont attachés assez haut pour

ne pas empêcher l'extension complète du genou. Le bassin, plus large, écarte les cuisses, les jambes et les pieds, et donne au corps proprement dit une base plus éténdue et plus propre à maintenir l'équilibre. La conformation des fémurs donne encore plus d'écartement aux jambes et aux pieds, et plus de largeur à la base du corps. Lorsque le jeune homme, en jouant, veut marcher sur ses mains et sur ses pieds, il éprouve beaucoup de peine: ses pieds courts et peu flexibles, et ses cuisses très-longues, le contraignent à rapprocher ses genoux de la terre; ses épaules écartées, et ses bras trop séparés, soutiennent foiblement le devant de son corps.

D'ailleurs le muscle que l'on nomme grand dentelé, et qui suspend, pour ainsi dire, le tronc des quadrupèdes, est

plus petit dans l'homme que dans ces mammifères. La tête de l'homme est plus pesante à proportion que celle des quadrupèdes, non-seulement à cause de l'étendue du cerveau, mais encore parce que les cavités des os sont plus petites; il n'a, pour la soutenir, ni ligament cervical, ni vertèbres conformées de manière à la retenir et à l'empêcher de se fléchir en avant: et voilà pourquoi celui qui essaie de marcher sur ses quatre extrémités, a beaucoup de peine à maintenir sa tête même dans la ligne de l'épine du dos; ses yeux sont dirigés vers la terre, et il ne peut voir devant lui.

De plus, les artères qui vont au cerveau ne se divisant point comme dans plusieurs quadrupèdes, le sang s'y porteroit avec tant d'affluence pendant des mouvemens exécutés dans une position horizontale, que l'engorgement du cerveau et l'apoplexie en seroient très-souvent le résultat.

Par une suite de la situation verticale de l'homme, le cœur n'est pas posé sur le sternum, comme dans les quadrupèdes vivipares; mais il repose sur le diaphragme, et comme ce diaphragme est un des centres d'action du système nerveux, les nerfs de l'homme doivent participer davantage des mouvemens du cœur, les modifier avec plus de force; et cette double influence expliquerait seule la nature et la vivacité de la sensibilité humaine.

L'estomac, les intestins, ce qu'on appelle le tube alimentaire de l'homme, ont, dans leur conformation, beaucoup de rapport avec ceux des animaux carnassiers et avec ceux des herbivores. Pou-

vant, d'après cette organisation, se nourrir de substances animales comme de végétaux, quelle facilité de plus à l'homme pour se soustraire à l'influence des climats et vivre dans les pays les plus différens les uns des autres!

Et si, pour continuer de montrer les caractères distinctifs de l'homme, pour avoir une idée moins incomplète de son organisation intérieure, nous portons les yeux sur cette charpente osseuse qui soutient, maintient et défend les organes de sa circulation, de sa nutrition, de ses mouvemens et de ses sensations, nous compterons trente-deux vertèbres dans sa colonne épinière, sept vertèbres cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et trois coccygiennes: leurs noms indiquent leur position particulière.

Douze côtes, de chaque côté, défendent la poitrine: des douze paires qu'elles forment, les sept supérieures, auxquelles le nom de véritables côtes a été donné, s'attachent au sternum, qu'elles maintiennent et fortifient par des portions cartilagineuses; les cinq paires suivantes sont nommées fausses-côtes.

Huit os composent la boîte osseuse qui renserme le cerveau: l'occipito-basilaire, qui est à la base de la tête ou à l'occiput, deux temporaux, deux pariétaux qui les surmontent, le frontal, l'ethmoïde et le sphénoïdal.

La face en présente quatorze : deux maxillaires supérieurs, dont chacun est réuni à un os jugal par une arcade appelée zygomatique; deux palatins, situés en arrière du palais; deux naseaux; deux cornets du nez; un vomer, qui sépare les

narines; un lacrymal au côté interne de l'orbite de chaque œil, et l'os unique, qui compose la mâchoire inférieure.

Au bont de l'arête saillante qui relève et consolide l'omoplate, on voit l'acromium, espèce de tubérosité osseuse à laquelle s'attache la clavicule, et au-dessous de son articulation on remarque une pointe appelée bec coracoïde.

Dans l'avant-bras, le radius s'articule avec l'humérus ou l'os unique du bras proprement dit, de manière à pouvoir tourner autour du cubitus. Le carpe a huit os, disposés sur deux rangs, chacun de quatre pièces, et on n'en compte que sept au tarse.

Lorsque toute la charpente osseuse et tous les organes de l'homme sont entièrement développés, lorsqu'il a acquis toute la grandeur à laquelle il doit atteindre, il est rare que sa hauteur surpasse deux mètres, ou soit au-dessous de seize décimètres. Cette hauteur ne varie donc communément que dans le rapport de quatre à cinq. Les femmes, en général, ont un décimètre ou environ de moins que les hommes.

Mais, dans les différentes parties de cette grandeur moyenne, qui présente à peu près dix-sept ou dix-huit décimètres, quelles sont les proportions que le sentiment et le goût ont fait regarder comme les plus belles par les peuples qui ont porté l'art statuaire au plus haut degré?

On divise la hauteur totale en dix parties égales, auxquelles les artistes ont donné le nom de faces, parce que la face humaine a été leur module. Chacune de ces faces a été ensuite partagée en trois. La première partie de la première face, ou le trentième de la hauteur totale, commence à la naissance des cheveux et finit à çelle du nez; le nez fait la seconde partie de la face, et la troisième s'étend depuis le dessous du nez jusques au-dessous du menton.

On compte un tiers de face depuis la naissance des cheveux jusques au sommet de la tête; et, par conséquent, depuis le sommet de la tête jusques au-dessous du menton il doit y avoir une face et un tiers, ou quatre trentièmes de la hauteur totale.

On veut deux tiers de face entre la fossette des clavicules et le dessous du menton : d'où il résulte que, depuis cette fossette des clavicules jusques au sommet de la tête, on doit trouver deux faces ou le cinquième de la hauteur totale.

La troisième face va depuis la fossette

des clavicules jusques au-dessous des mamelles; la quatrième, depuis les mamelles jusques au nombril; et la cinquième, depuis le nombril jusques à la bifurcation du tronc, où finit la première moitié de la hauteur totale.

Il doit y avoir deux faces dans la longueur de la cuisse, une demi-face dans celle du genou; deux faces dans la longueur de la jambe, jusques au cou-depied; et une demi-face comprise entre ce cou et la plante du pied complète les dix faces de la hauteur.

Pour les hommes d'une taille trèshaute on ajoute une demi-face entre les mamelles et la bifurcation du tronc, de manière que la moitié de la hauteur totale se trouve alors un quart de face audessus de cette bifurcation.

La distance entre les extrémités des

deux plus grands doigts, lorsque les bras et les mains sont étendus sur une ligne horizontale, doit être égale à la hauteur totale du corps. On demande une face depuis la fossette de la clavicule jusques à l'articulation du bras, deux entre cette articulation et le coude, et deux depuis le coûde jusques à la naissance du petit doigt. La main a une face de longueur, le pouce un tiers de face, et le dessous du pied un sixième de la hauteur totale. C'est cette dernière proportion d'un à six qui donne à la station de l'homme l'équilibre et la stabilité nécessaires.

Dans l'enfance, les parties supérieures du corps sont plus longues à proportion qu'après l'adolescence. Dans les femmes, la partie antérieure de la poitrine est plus élevée, et il y a plus de largeur dans les os des hanches, ainsi que dans les autres os qui s'y réunissent pour former la capacité du bassin.

Quelque foible et quelque délicat que paroisse l'homme lorsqu'on le compare à un grand nombre d'animaux mammifères, il est peut-être aussi fort ou plus fort, à proportion de son volume, que les animaux les plus vigoureux, au moins si on ne confond pas avec la force réelle de ces animaux les effets des dents, des griffes, des cornes et des autres armes que la nature leur a données. Il peut se charger de poids énormes : on a écrit qu'à Constantinople les porte-faix portoient ordinairement des fardeaux pesant plus de quatre cent cinquante kilogrammes. On connoît l'espèce de harnois que M. Desaguliers avoit imaginé, et par le moyen duquel différens poids étoient distribués sur les diverses parties du corps,

de manière qu'un homme pouvoit porter jusqu'à mille kilogrammes.

Les hommes exercés à la course devancent des chevaux, ou soutiennent cet exercice pendant plus de temps que ces animaux. Un homme, accoutumé à marcher, peut faire chaque jour plus de chemin qu'un cheval, et même continuer sa route lorsque le cheval est harassé au point de ne pouvoir plus aller. Les coureurs de profession de la Perse faisoient plus de trente lieues en quatorze heures. On a assuré que des Africains devançoient des lions à la course. Des sauvages de l'Amérique septentrionale poursuivent les cerss que l'on a nommés orignaux, avec tant de vîtesse, qu'ils les lassent et les atteignent. Ils ont fait à pied, et au milieu de montagnes escarpées où il n'y avoit aucun sentier tracé, des voyages de

mille et douze cents lieues en moins de deux mois, et même de six semaines.

La femme a bien moins de force, de même que la nature lui a donné une taille moins haute. Elle a d'ailleurs, et par exemple dans la race européenne, la tête petite, des cheveux longs, fins et flexibles, des traits délicats; des yeux brillans de vivacité, et cependant le regard très-doux; la bouche pleine de charmes, les lèvres vermeilles, les dents semblables à deux rangs de perles de l'Orient; la peau très-blanche, satinée, et pour ainsi dire à demi transparente; la blancheur des joues relevée par des teintes du plus beau rose; la voix haute, douce, argentine, mélodieuse, accentuée de la manière la plus expressive par toutes les nuances des sentimens les plus tendres, et modulée par les conceptions les plus

délicates de l'esprit le plus prompt, le plus pénétrant et le plus délié; une chair mollement élastique; les épaules minces, les formes arrondies avec grâce, le sein élevé; des cuisses un peu grosses, pour mieux soutenir des hanches plus larges; les mouvemens les plus légers, la démarche la plus élégante.

Maissi, au lieu d'examiner ces attributs extérieurs de l'homme et de la femme, nous voulons juger des facultés que la nature leur a départies, pénétrer jusqu'à cette émanation, pour ainsi dire céleste, qui leur a été accordée, jusqu'à ce caractère auguste qui leur a été donné, jusqu'à cette intelligence merveilleuse qui les a faits rois de la terre, et que nous portions nos regards sur l'organisation du cerveau que l'on a considéré comme le principal siége de cette intelligence,

nous verrons que non-seulement le cerveau de l'homme est plus grand à proportion que celui des mammifères les plus favorisés, ainsi que nous l'avons déjà dit, mais encore qu'il est remarquable par les replis de ses hémisphères. La partie postérieure de ce cerveau, organisé ainsi de manière à recevoir et produire un plus grand nombre d'effets plus variés, s'étend en arrière, de manière à recouvrir le cervelet. Son volume est d'ailleurs beaucoup plus grand, à proportion du volume des nerfs qui en sortent, que dans les mammisères; et ainsi l'organe où aboutissent toutes les sensations, où arrivent les impressions extérieures, où se font sentir les ébranlemensintérieurs, où ces ébranlemens, ces impressions, ces sensations doivent être distingués par l'attention, comparés par la réflexion, retenus par la mémoire, présente dans ses dimensions relatives, comme dans ses dimensions absolues, et dans sa composition, une nouvelle supériorité.

C'est par cinq organes différens que les impressions des objets extérieurs parviennent à ce cerveau si favorablement étendu et composé. C'est dans ces organes que résident les sens extérieurs, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Pour comparer convenablement la force de ces sens avec celle des sens des animaux et particulièrement des mammifères, il ne faut pas prendre pour objet de son examen l'homme tel que la société le présente, tel qu'il a été modifié dans presque tous ses attributs par les résultats de ses diverses associations; il faut considérer les sens de l'homme encore très-rapproché de l'état sauvage, et que

les usages, les arts et les ressources de la civilisation n'ont pas dispensé d'exercer ses organes dans toutes leurs facultés. Nous trouvons ces hommes encore à demi sauvages dáns les bois, les savanes, les steppes, les déserts de plusieurs contrées, et particulièrement des deux Amériques, celle du Nord et celle du Sud. Quelle énorme différence entre la distance immense à laquelle le demi-sauvage voit et distingue les objets qu'il recherche, et la distance si courte à laquelle l'Européen, par exemple, peut reconnoître les objets avec lesquels il est le plus familiarisé! L'éloignement qui empêche l'Européen d'entendre des sons déterminés, est aussi bien inférieur à celui qui n'empêche pas le demi-sauvage de reconnoître ces mêmes sons; et l'on ne peut pas douter que l'odorat de ce demi-sauvage ne soit aussi très-

supérieur, par son intensité et par sa portée, à celui de l'homme civilisé. Mais ce que la vue, l'ouïe et l'odorat ont perdu en portée et en intensité pour l'homme de la société, est compensé, au moins en grande partie, par ce qu'ils ont gagné en délicatesse. Ces nuances si fines des formes et des couleurs que les personnes familiarisées avec les chefs-d'œuvres de la peinture remarquent si facilement dans un tableau: cette variété, pour ainsi dire infinie, de tons et d'expressions, qu'une oreille exercée distingue dans un morceau de musique, avec quelque rapidité qu'il soit exécuté, échapperoient presque toutes au demi-sauvage, puisqu'elles ne peuvent pas être saisies par les habitans des contrées les plus civilisées que leurs habitudes ont rendus étrangers aux arts.

On peut faire des rapprochemens analogues relativement à l'odorat et au goût, qui n'est en quelque sorte qu'une extension de l'odorat.

Quant au toucher, non-seulement il a gagné par la civilisation, mais ce sens de l'intelligence n'a rien perdu. La justesse primitive de son organe dépendant en grande partie de la flexibilité des doigts et de la nudité de la peau, qui n'est recouverte par aucune écaille, par aucune substance dure et insensible, elle s'est augmentée par l'exercice de ces doigts, et par la plus grande souplesse d'une peau devenue plus fine et plus délicate. Et combien ce perfectionnement d'un sens dont les sensations rectifient les impressions des autres sens, a contribué aux progrès de l'esprit et au développement des facultés de l'ame : tant est

grande l'influence qu'exercent, l'une sur l'autre, les deux substances dont l'homme est composé, l'ame et le corps! La première, inétendue, simple, immatérielle, indivisible, immortelle, se manifeste à nous par la pensée; et cette pensée, qui est notre véritable existence, notre existence intime, notre existence libre et indépendante, notre existence illimitée, et par laquelle notre ame s'unit à tous les objets qui lui plaisent, sans être arrêtée ni par l'espace, ni par le temps, ni par la nature d'aucun de ces objets, se diversifie et se modifie en trois facultés principales: la mémoire, l'imagination et la comparaison ou le jugement. Ces facultés se développent presque toujours dans l'ordre où nous venons de les nommer. Pendant l'enfance, c'est la mémoire qui est la plus exercée; et voilà pourquoi,

dans un système d'instruction bien combiné, il faut présenter à l'enfance le plus d'objets possible, et l'occuper du plus grand nombre de faits qu'on puisse offrir à son attention. C'est après la puberté que la force des sens et la vivacité du sentiment allument dans l'ame le feu de l'imagination; et c'est dans l'âge mûr que l'ame, plus exercée à comparer, a, dans toute sa plénitude, la faculté de juger et de connoître. Sous ce triple point de vue on voit aisément tous les rapports qu'on pourroit trouver entre l'homme et les animaux les plus intelligens.

D'après la puissance de l'ame sur le corps, et l'action qu'exerce sur l'ame la substance matérielle de notre être, il n'est pas surprenant que, lorsque l'ame se livre à une méditation profonde, le cerveau, fortement exercé, éprouve une sorte

de tension particulière et spasmodique. une activité supérieure et pour ainsi dire exclusive, pendant laquelle les autres organes suspendent une partie de leurs mouvemens. Les sens s'émoussent momentanément; l'œil cesse de voir; l'oreille cesse d'entendre: les communications des objets extérieurs avec l'ame sont interrompues. Cet isolement de l'ame, cet état de contemplation, cette considération unique de quelques objets que sa mémoire lui retrace, porte le nom d'extase, et seroit une folie des plus funestes, si l'ame trop foible ne pouvoit faire cesser cette extase, maîtriser ses opérations, commander au cerveau, rendre aux sens toute leur action, et rétablir entre tous les organes toutes les communications ordinaires.

Mais, avant que l'intelligence n'ait ac-

quis son empire, ou lorsque l'ame n'use pas de sa volonté, quelle est la nature de cette force qu'on a nommée instinct, qui entraîne les lèvres de l'enfant nouveau-né vers la mamelle qui doit le nourrir, et qui imprime à l'homme tant de mouvemens imprévus ou involontaires? C'est cette force qui pénètre tous les corps de la nature, qui les régit en raison de leurs masses, qui diminue à mesure que la distance augmente; qui, dans les trèspetites distances, change avec les figures des molécules, parce que ces figures en fa-· cilitent ou empêchent les rapprochemens complets; qui favorise ou combat l'action des masses; qui, dans les corps organisés, vivans et sensibles, se combine avec les résultats de la sensibilité, acquiert par cette réunion une sorte de nature nouvelle, agit avec une bien plus grande intensité, et produit des effets d'autant plus marqués, d'autant plus réguliers, d'autant plus constans, que la pensée est plus foible, et que l'ame, moins attentive ou prévenue dans sa réflexion par un événement soudain et inattendu, n'oppose à cette force qu'une volonté moins énergique.

Voilà pourquoi dans l'homme, comme dans les animaux, l'instinct est d'autant plus foible que l'intelligence est plus grande.

C'est cette intelligence qui, réunie au sentiment, a produit toutes les langues. La nature avoit donné à l'homme l'organe de la voix : l'art lui a donné la parole et le langage. Mais qu'on ne croie pas que la première langue ait présenté toutes les combinaisons, toutes les finesses, toute la richesse des langues modernes,

de la grecque ou de la latine. C'est de ces langues composées, c'est de ces admirables instrumens du génie, de l'imagination, de la raison et des sciences, que l'on auroit eu le droit de dire que, pour les créer, les proposer, les faire adopter, il auroit fallu le secours d'une première langue, aussi riche, aussi habilement construite. Ce n'est pas ainsi que le premier langage a été formé; l'art de la parole ne s'est développé que successivement et avec une très-grande lenteur. Il y a aussi loin de la première langue à celle d'Homère, de Virgile, de Corneille et de Racine, que d'une simple et grossière cabane aux chefs-d'œuvres de l'architecture grecque.

Comment donc peut-on supposer que se sont faits les premiers développemens du langage, que se sont produits les premiers élémens de l'art de la parole?

Le temps ni les circonstances n'ont pas manqué à ces développemens successifs. Le long séjour des enfans auprès de leur mère, le long besoin qu'ils ont de sa tendresse, de son dévouement, de ses soins, de la présence de leur père, de sa force tutélaire, de son courage protecteur, produisent la famille, dans le sein de laquelle se forment des familles plus jeunes, liées avec l'ancienne par l'habitude, l'affection, les secours mutuels, les jouissances communes; et bientôt existe une petite tribu, qui, pour sa sûreté, ses alimens, son habitation, ses plaisirs, toutes les relations qui s'établissent entre les membres qui la composent, ne peut se passer d'ajouter au langage imparfait déjà né entre le père et la mère, entre le père, la mère et les enfans : et combien

la naissance et l'accroissement de ce premier langage ont été aidés par l'expression du regard, de la physionomie, de l'attitude, des gestes, de toute la pantomime!

Les premiers élémens de ce langage, encore si borné, ont dû être les sons qui, par une suite de la composition de l'organe vocal, et de ses rapports avec tous les autres organes, expriment, et souvent malgré nous, nos diverses sensations, tant internes qu'externes. Ces sons, que la nature a donnés à l'homme, sont par exemple, les voix, les accens, les cris du besoin, du plaisir, de la douleur, du désir, de la répugnance, de l'effroi. Ces voix sont les voyelles primitives, qui se retrouvent et doivent se retrouver presque toutes dans toutes les langues du monde.

A mesure que, pour communiquer

des sensations plus variées et des idées plus nombreuses, on a besoin d'un plus grand nombre de signes, on a recours à de nouveaux sons. On les présère, ces sons, aux différentes nuances de la pantomime, non-seulement parce qu'ils sont plus nombreux, mais encore parce qu'on les distingue à de grandes distances, sans que l'interposition d'aucun objet puisse les voiler et arrêter leur transmission, et pendant les ténèbres de la nuit, comme au milieu de la plus vive lumière du jour. On emploie les sept consonnes qu'on a nommées primitives, et dont nous avons déjà parlé; on les réunit aux voyelles déjà employées; et de leurs combinaisons, dont le calcul peut facilement démontrer le grand nombre, naissent une grande quantité de syllabes. On accouple ces syllabes; on les ajoute les unes aux

autres, deux à deux, trois à trois, quatre à quatre, etc.; et l'on a des mots pour exprimer les sensations et représenter les idées. Ces mots ne sont employés d'abord que pour désigner l'existence des objets: bientôt d'autres mots indiquent successivement les manières d'être qui frappent dans ces objets, les effets qu'ils produisent et ceux qu'ils subissent. De nouveaux mots marquent et appliquent à l'existence de ces objets, de leurs modifications, de leurs produits et des résultats de l'action exercée sur ces mêmes objets, les idées du passé que la mémoire rappelle, du présent que l'on sent, et de l'avenir dans lequel on place les sujets de ses désirs ou de ses craintes.

A mesure que les idées se fécondent et se multiplient, la diversité des objets de la pensée, de leurs modifications, de leur action, de leur sujétion, et de leurs manières d'être ou d'agir, considérées dans le passé, le présent et le futur, exige de nouveaux mots. La mémoire, cependant, pourroit se refuser à les retenir. On n'en augmente le nombre que le moins possible; on les lie par des analogies, afin qu'on les rappelle plus aisément. On fait plus; on emploie les mots déjà connus, et on se contente de marquer successivement, par des syllabes ajoutées au commencement ou à la fin de ces mots avec lesquels on est déjà familier, les temps, les nuances et les conditions du passé et de l'avenir, les rapports des objets ou des substantifs qui les représentent, avec les qualités qu'ils peuvent offrir ou avec les adjectifs qui désignent ces qualités, les nuances de l'action de ces objets ou de celles dont ils sont les sujets.

Par cet admirable procédé on peut réserver les mots nouveaux qu'on est obligé de créer, pour marquer plus fortement les diverses liaisons des idées. Toutes les pensées, tous leurs degrés, tous leurs rapports, sont exprimés dans un ordre déterminé; les règles sont établies; les diverses syntaxes existent : le génie des langues se montre comme le résultat de toutes les circonstances qui ont pu influer sur les sensations, les idées, la mémoire, l'imagination et la réflexion de la tribu ou du peuple qui, en faisant passer avec plus ou moins de lenteur le langage par tous les degrés de l'accroissement, l'a créé, étendu, enrichi et régularisé.

Mais, parmi toutes les affections qui, au milieu de la jeune famille, font naître le premier langage, nous devons princi-

palement compter la plus vive, la plus impérieuse, l'amour, qui réunit l'homme à sa compagne, confond tous leurs sentimens, toutes leurs pensées, toutes leurs volontés, et ne fait qu'un seul être de deux. Aucune des passions qui peuvent régner sur l'homme n'exige autant de signes différens, parce qu'aucune ne se compose d'autant de nuances de sentimens divers; aucune n'imprime à la voix, dont les modifications forment le langage, autant de variété dans les accens; et c'est par une influence semblable de l'amour sur l'organe de la voix des oiseaux, que dans la plus riante des saisons les oiseaux chanteurs font résonner les bocages de leurs chants si mélodieux, pendant qu'auprès de leurs compagnes ils préparent le nid qui doit recevoir le fruit de leur union, ou qu'ils cherchent

à charmer sa peine pendant qu'elle couve avec assiduité les œufs qu'elle a pondus.

A mesure que le langage, cet ouvrage du sentiment et de la pensée, se forme et se perfectionne, nos idées deviennent plus précices, plus claires, plus fortes. Nous les examinons avec plus de facilité, parce que nous les comparons en quelque sorte dans leurs signes, qui en sont des copies nettement circonscrites. Nous conservons plus long-temps les résultats de ces comparaisons, parce que nous en mettons aisément les signes en réserve dans notre mémoire; et, par cette transposition des copies à la place des images des objets tracés dans notre entendement, nous opérons sur nos idées avec le même avantage que les algébristes retirent des lettres de l'alphabet substituées momentanément aux quantités dont ils veulent trouver les rapports.

D'ailleurs, au moyen du langage, la pensée d'un individu se féconde par celles de tous les individus auxquels le langage la communique. Elle ne revient à celui qui l'a émise, que combinée avec toutes les pensées plus ou moins analogues qu'elle a trouyées, pour ainsi dire, dans l'intelligence de tous ceux à qui le langage l'a adressée. Quelle grande et mutuelle influence! Quel accroissement de toutes les facultés de l'esprit!

Le sentiment s'anime aussi par la communication que le langage établit avec tous ceux qui peuvent en être l'objet, et par la vive réaction de l'affection relative, qu'il fait naître avec d'autant plus de force qu'il est exprimé par un langage bien différent d'une simple pantomime, et propre à montrer toute sa nature, tous ses degrés, toute sa violence, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir.

Mais, par une trop grande extension de tous ces effets, leur résultat peut devenir bien funeste. Les facultés de l'ame peuvent s'exalter, et agir assez fortement sur des organes trop foibles ou altérés dans leur conformation, pour déranger le siège des idées, troubler l'entendement, interrompre la mémoire; détruire les images des rapports réels qui lient les objets, y substituer de fausses analogies; abandonner l'esprit à toutes les illusions, à toutes les chimères, et produire les visions, les manies, les aberrations, la démence, la folie et toutes les maladies mentales qui dégradent l'intelligence de l'homme au-dessous de l'instinct de la brute.

Et qu'il s'en faut que ce revers déplorable, cet abaissement, cette chute terrible soient les seuls maux auxquels l'homme est condamné! Non-seulement il n'est pas à l'abri des maux physiques qui pèsent sur les animaux; mais encore par combien de maladies dépendantes de sa nature particulière ne peut-il pas être accablé! et que la douleur lui fait payer cher ses superbes prérogatives!

Indépendamment de ces dangers, qui se renouvellent si souvent et auxquels l'homme a tant de peine à échapper, il porte en lui-même le principe de sa destruction. Non-seulement les objets avec lesquels il communique, l'attaquent à l'extérieur; mais encore il est sans cesse soumis à une altération intérieure plus ou moins lente, ou plus ou moins rapide. Il partage le sort de tous les êtres organisés, et pour être à la tête de tous ces êtres vivans, il n'en subit pas moins leur con-

dition commune. On peut dire en quelque sorte qu'aucun corps organisé n'est un seul instant stationnaire: la force vitale qui l'anime, commence de l'user dès le moment où elle cesse de l'accroître. La vie peut être représentée par une courbe qui monte et descend, et dont le sommet n'est qu'un point indivisible. Dès que l'homme est arrivé à ce point de perfection, il commence à décheoir. La force interne qui a développé tous ses organes, commence à agir contre elle-même. Il se passe sonvent plusieurs années avant que le dépérissement ne soit sensible; mais le changement n'en est pas moins commencé, mais l'homme n'en est pas moins sur la pente du chemin de la vie.

Le corps, ayant acquis toute son étendue en hauteur et en largeur, augmente en épaisseur, la seule dimension vers

laquelle puissent se porter les forces nutritives qui ont atteint les limites des deux premières. Le premier degré de cette augmentation est aussi la première nuance de son dépérissement, parce que cette nouvelle action des substances nutritives n'augmente l'activité d'aucun organe, et ne fait qu'ajouter au corps, par l'accumulation d'une matière surabondante, un volume et un poids inutiles et bientôt dangereux. Cette substance superflue forme la graisse qui remplit les cavités du tissu cellulaire. Le corps a moins de légèreté; les facultés physiques diminuent; les membres, devenus plus lourds, n'exécutent plus que desmouvemens moins parfaits. Les sucs nourriciers, continuant d'arriver dans les os qui ont pris toute leur extension en longueur et en largeur, ne servent

plus qu'à augmenter la masse de ces parties solides. Les membranes deviennent cartilagineuses; les cartilages deviennent osseux; les fibres se durcissent; les vaisseaux s'obstruent; la peau se dessèche; les rides se forment; les cheveux blanchissent; les dents tombent; les mâchoires se rapprochent; les yeux s'enfoncent; le visage se déforme; le dos se courbe, et le corps s'incline vers la terre qui doit le recevoir dans son sein.

Cette dégradation s'opère par une longue suite de nuances presque innombrables et par conséquent très-foibles; son cours est quelquefois suspendu par d'heureuses circonstances, par les secours de l'art et par les conseils plus sûrs d'une sagesse prévoyante. Mais cette interruption cesse, et la dégradation continue de s'accélérer avec plus ou moins de régula-

rité. Souvent on la remarque dès l'âge de quarante ans : ses degrés sont assez lents jusques à soixante; sa marche devient ensuite plus rapide. La caducité commence vers soixante-dix ans; la décrépitude la suit : le corps s'affaisse ; les forces des muscles ne sont plus proportionnées les unes aux autres; la tête chancelle; la main tremble; les jambes plient sous le poids qu'elles doivent supporter; les nerfs perdent leur sensibilité; les sens s'affoiblissent; toutes les parties se resserrent; la circulation des fluides est gênée, la transpiration diminue; les sécrétions s'altèrent, la digestion se ralentit; les sucs nourriciers sont moins abondans; les portions de corps, devenues trop solides, ne reçoivent plus ces sucs réparateurs, cessent de se nourrir et de vivre; le corps meurt par parties;

le mouvement diminue; la vie va s'éteindre, et ordinairement la mort termine cette longue et triste vieillesse avant l'âge de quatre-vingt-dix ou au moins de cent ans.

Mais la somme des dangers qui menacent la vie, ou, pour mieux dire, l'action des causes qui tendent à l'altérer et à l'anéantir, n'est pas répartie également sur chacune des années qui la composent; les divers âges n'y sont pas également exposés; et si, par le moyen des observations recueillies avec soin et des tables de mortalité construites avec habileté, on veut savoir dans quelle proportion ces causes de destruction sont distribuées dans les différens âges, on trouvera que, par exemple, dans une contrée tempérée et dans un pays civilisé, tel que la France, sur un million d'enfans qui viennent au monde, il n'en reste que 767,525 au bout d'un an, 555,486 au bout de dix ans, 502,216 au bout de vingt, 438,183 au bout de trente, 369,404 au bout de quarante, 297,070 au bout de cinquante, 213,567 au bout de soixante, 117,656 au bout de soixante-dix, 34,705 au bout de quatre-vingts, et 15,175 au bout de quatre-vingt-quatre ans.

Nous allons cesser de nous occuper de l'individu, pour essayer de présenter le tableau de l'espèce; mais auparavant, et pour tâcher d'achever le portrait de l'homme, montrons sous de nouveaux points de vue quelques - uns des traits qu'il offre dans ses quatre âges, et plaçons ici une partie de l'esquisse que nous en avons publiée il y a déjà bien des années, dans la Poétique de la musique.

« L'enfance, y disions-nous, ne peut « avoir aucun sentiment profond, au-« cune affection assez marquée pour constituer une passion; elle est trop molle pour conserver les empreintes qu'elle peut recevoir. Les affections du jeune enfant ne doivent dépendre que de ce qui se présente à lui; elles doivent ne découler que des impres-« sions qu'il reçoit: elles doivent donc « être aussi passagères que les objets extérieurs sont mobiles pour lui. Et comment ces objets ne le seroient-ils pas pour un petit être qui à chaque instant change de place ou d'attitude, s'approche ou s'éloigne de ce qui l'entoure, et fait ainsi varier et se mouvoir relativement à lui tout ce qui l'environne? Ses sentimens doivent « être aussi fugitifs et aussi inconstans démarche est vacillante, que ses gestes
démarche est vacillante, que ses gestes
sont peu décidés. Il doit se porter avec
promptitude vers tout ce qui s'offre à
lui, parce que tout doit remuer avec
force ce qui n'est jamais ému vivement par un sentiment durable: tout
agit aisément ce qui par lui-même
n'a aucun mouvement déterminé: tout
trouve aisément une place dans ce qui
est encore presque entièrement vide

« Cependant l'enfant peut être rem-« pli d'agrémens, de grâces et de char-« mes, si une éducation mal entendue « n'a pas contraint ses mouvemens; si « la simple nature a développé libre-« ment ses membres; s'il a pu en faire « usage par tous les exercices qui con-« viennent à cet âge tendre, mais ami

d'impressions et d'images....

de l'agitation et du changement dans tous les genres. Les proportions les plus agréables, c'est-à-dire les plus naturelles, règnent dans ses membres; il n'a pas encore appris à les tenir repliés par convenance, à les roidir par bon air, à leur donner des attitudes bizarres par convention: les travaux ne les ont pas encore viciés, déformés et altérés; sa main n'a pas encore manié des instrumens pesans; son dos n'a pas été courbé sur une charrue ou sur un atelier: ses cheveux flottent au gré du vent et de la belle nature; sa peau n'a pas été ternie par un soleil ardent, ou gercée par le froid; la tempête n'a pas encore fondu sur sa tête; il ne voit la vie, qui se présente à lui, que comme une route semée de fleurs; il ne prévoit aucun des dangers et des

malheurs qui l'attendent : le chagrin n'a pas ridé son front et effacé la noblesse de ses traits; l'on y distingue encore la première origine du roi de la nature : la défiance n'a pas rendu sa démarche arrêtée et suspendue, son regard inquiet, son coup d'œil fixe et sinistre; son esprit, dégagé de préjugés et de soucis, ne lie que des idées agréables, n'enfante que des images gracieuses. Si quelques peines légères viennent troubler les beaux jours qui sont tissus pour lui, elles ne laissent aucun souvenir; elles se dissipent rapidement avec les objets qui les ont fait naître. Que lui manque-t-il pour offrir l'image la plus fidèle des grâces, de la gaieté, de l'agrément, des charmes et de la gentillesse?.... Malgré la légèreté des affections de

l'enfance et la mobilité qui lui est si naturelle, qui est même nécessaire au développement de ses organes et des facultés de son esprit, et sans laquelle elle passeroit à la jeunesse sans idées et sans connoissances, il est des sentimens qu'elle éprouve constamment et qui, s'ils ne sont pas bien profonds, compensent, par leur espèce de durée, ce qui peut manquer à leur vivacité. Telle est la tendresse « qu'ils ressentent pour ceux dont ils « ont reçu le jour, pour celle qui les a nourris, pour ceux qu'ils voient souvent et qui leur témoignent de l'empressement; pour ceux qui les élèvent et qui mêlent un attachement assidu, un intérêt véritable à leurs soins et à leurs leçons. Cette tendresse constante dépend de la cause même qui produit

la légèrete naturelle de toutes leurs autres affections; elle tient à la facilité avec laquelle tous les objets extérieurs agissent sur leurs organes, si aisés à ébranler. Ils ont à chaque instant sous les yeux les diverses personnes dont nous venons de parler; à chaque instant ils en reçoivent des secours ou des plaisirs. L'impression qu'ils éprouvent est foible, mais elle est toujours renouvelée. Chacune de ces impressions successives leur inspire une affection nouvelle: ceux qui les environnent et les aiment, doivent donc bientôt leur devenir bien chers. A la vérité, ils ne font pas sur leurs cœurs, trop jeunes et peu susceptibles d'une trace profonde, une impression assez forte pour n'avoir rien à craindre de leur changement; mais ils les remuent et les

« attendrissent à chaque instant; ils pro-

« duisent une succession de sentimens

« semblables, qui équivaut à un senti-

« ment unique et permanent. Ce n'est

« point ici l'effet qui dure; mais c'est la

« cause qui ne passe pas : ce sont les

« objets de leur tendresse filiale ou re-

« connoissante qui les émeuvent sans

cesse, et réveillent sans cesse leur at-

« cesse, et revement sans cesse leur av

« tachement....

« Maintenant se présente à nous la

<sub>k</sub> brillante jeunesse, cet âge ou la na-

« ture morale et la nature physique

« développent et étendent leurs forces,

« où l'esprit se déploie, et où les im-

« pressions seroient plus profondes que

« jamais, si la réflexion les accompa-

« gnoit; la réflexion, cette faculté qui

« seule peut arrêter nos idées, fixer nos

« sentimens, et durcir véritablement

leur empreinte. C'est alors que les passions commencent à exercer leur empire orageux; c'est alors que tous les objets règnent si aisément sur l'ame: rien ne la remue foiblement, comme dans l'enfance; tout la secoue violemment. Le jeune homme ne vit que d'élans et de transports : heureux quand ces transports ne l'entraînent que dans la route qu'il doit parcou-« rir! heureux lorsque les mains sages qui le dirigent, ne s'efforcent pas d'é-« teindre le feu qui le dévore et qu'elles « ne pourroient parvenir à étouffer; mais qu'elles tendent à contenir ce feu, à le lancer vers les vertus sublimes, vers tout le bien auquel la jeunesse peut atteindre! « Venant d'un âge où personne n'a eu besoin de se défendre contre lui,

où personne n'a pu le redouter, où, par conséquent, personne en quelque sorte ne lui a résisté; sentant chaque jour de nouvelles forces qui se développent en lui, imaginant qu'elles augmenteront toujours, ne les ayant encore mesurées avec aucun obstacle, pensant que rien ne peut les égaler, croyant que tout va s'aplanir devant lui, fier, indomptable, et voulant secouer entièrement le joug sous lequel sa foiblesse l'a retenu pendant son enfance, le jeune homme est l'image de la liberté et de l'indépendance. Il fuit tout ce qui peut lui retracer ce qu'il appelle son esclavage, tout ce qui peut lui peindre son ancienne soumission; il dédaigne des demeures trop resserrées, où son corps et son esprit se trouvent à l'étroit; il ne se plaît que dans une. vaste campagne, où il peut exercer sesforces à courir, son courage à domp-

« ter des coursiers sauvages, son adresse

« à les dresser, et son intrépidité à vain-

« cre et immoler des animaux féroces.

« Là, il saute de joie sur la terre, qu'il

« peut maintenant parcourir à son gré;

« il agite ses membres vigoureux; il s'es-

« saie à transporter de lourds fardeaux;

« il croit avoir beaucoup fait lorsqu'il

« a renversé avec effort un bloc de ro-

« cher, abattu avec vigueur un arbre,

« on devancé ses chiens à la course. Ses

« traits ne sont plus l'image de la grâce

« et de la gentillesse, comme dans l'en-

« fance; mais celle de la fierté. Son

« corps, dont les contours sont plus du-

« rement exprimés, offrent des muscles

« dessinés avec force, et dont le jeu ra-

« pide et puissant annonce sa supério-

rité; ses cheveux, brunis par le seleil, dont il se plaît à affronter les ardeurs, sont plus longs et plus touffus; ses yeux, pleins de feu, brillent de courage; ses bras portent déjà les dures empreintes, non pas de ses travaux utiles, mais de ses travaux capricieux: sa démarche est ferme, sa tête élevée, son ton de voix imposant; il a l'air du fils d'un Hercule, et paroît destiné à remuer sa massue et à dompter les monstres. Impétueux, remué aussi souvent que l'enfance, mais toujours agité violemment; transporté à la présence de chaque objet nouveau; changeant à chaque instant de place, de projet et de désir; françhissant tous les obstacles, impatient de tout retardement, qui pourroit s'opposer à sa course rapide et vagabonde? La voix

seule du sentiment est assez forte pour le retenir; la nature, qui parle dans son cœur plus haut que tous les ob-« jets qui l'entourent, lui fait reconnoître, chérir et vénérer la voix de celui qui lui donna le jour et qui soigna son enfance: c'est un lion qu'on conduit avec une chaîne couverte de roses. sans qu'il cherche à rompre de si doux « liens. Heureux le jeune homme, lors-« que la tendresse paternelle est le seul frein donné à son courage; lorsque les passions si dangereuses, si vives à cet âge des erreurs, ne s'emparent pas de son ame et ne la livrent pas en proie à toutes les illusions, à toutes les fausses espérances, à tous les tourmens; lorsque la plus terrible de ces passions ne vient pas le dominer! Elle commence par le séduire; elle

« lui peint tous les objets en beau; elle présente la nature plus riante et plus belle aux yeux fascinés du jeune homme trompé; elle conduit ses pas dans une route en apparence semée de fleurs; par un pouvoir fantastique, elle lui fait voir, au bout de cette fatale carrière, les portes du temple du bonheur, ouvertes pour le recevoir; elle lui montre sa place marquée à côté de l'objet de sa passion funeste: c'est Armide qui conduit Renaud dans une île enchantée, qui le retient éloigné de ses guerriers, de son devoir et de sa gloire, et qui, en l'entourant de guirlandes, l'enlace dans

« Quelquefois au milieu des ardeurs « brûlantes de l'été, lorsqu'un soleil

« tout le poids.

des chaînes dont bientôt il sentira

sans nuages répand de tous côtés des rayons enflammés, le jeune homme, déjà plongé dans sa fatale ivresse, cherche un abri paisible contre les feux de l'astre du jour; il s'enfonce dans une forêt; il y rencontre une source claire et limpide, autour de laquelle les oiseaux chanteurs font entendre leur douce et agréable mélodie: le calme de ces lieux, la fraîcheur qui « y règne, l'obscurité, le murmure des eaux, tout l'invite au sommeil. A peine est-il endormi, que la passion qui le domine lui présente en songe l'objet qui règne sur ses sens. Il se réveille plongé dans une illusion entière: il voit dans tout ce qui l'entoure l'objet pour lequel il soupire, ou, pour mieux dire, il ne voit que lui : il n'est plus que de flamme. L'illusion cesse bientôt; mais sa blessure profonde reste. rien ne peut en apaiser les vives douleurs: partout il porte avec lui le trait fatal qui l'a blessé. Il traîne en gémissant sa chaîne cruelle : il veut la rompre, et elle résiste à ses secousses; il veut s'en débarrasser, et tous ses efforts n'aboutissent qu'à s'en entourer davantage. Livré au désespoir, à des fureurs, à des tourmens horribles, il sent à chaque instant qu'une main ennemie et invisible le couvre de nouvelles blessures. Ses yeux se creusent; ses joues ardentes portent l'empreinte de la flamme dévorante qui le consume; la joie, la douce paix, tout a fui loin de lui : il veut se fuir lui-même; il gravit contre les monts les plus escarpés; il pénètre dans les solitudes les plus profondes; et rien ne peut éteindre le feu

« allumé dans ses veines par un funeste » poison. Égaré, hors de lui-même, il

« rugit; il fait entendre des cris force-

« nés ; il invoque la mort....

A la suite de la jeunesse se présente l'âge mûr. L'homme jouit alors
de toutes les forces de son corps et de
son esprit; les passions tumultueuses,
et que l'ivresse ne cesse d'accompagner,
ne règnent plus avec assez d'empire sur
lui pour offusquer sa raison : le rayon
divin qui l'anime brille de tout son
éclat; son intelligence, échaussée par
les seux que le trouble de sa jeunesse
a laissés dans son imagination, jouit
de tous ses droits et soumet tout à sa
puissance. Son ame, animant un corps
parfait dont tous les organes ont reçu
un juste degré de développement, où

la force et la souplesse se trouvent

réunies, et où tout seconde les divers mouvemens qui l'agitent, s'élance vers les spéculations sublimes, découvre les grandes vérités, entreprend, exécute, achève les plus grands travaux. Alors l'homme, véritable emblème de la majesté et de la puissance, élevant sa tête. droite et auguste sur un corps robuste et endurci, marche, parle, agit en maître de la nature, lui commande et la fait servir à ses nobles desseins. « Mais, si les passions folles de la jeunesse ne déchirent plus son ame, elle est en proie à des passions presque aussi redoutables, moins vives, mais bien plus constantes. L'ambition fait briller devant lui des couronnes de toute espèce; elle l'engage dans des routes épineuses pour arriver au but « éclatant qu'elle lui offre; but illusoire

et fantastique, qui fuit presque toujours devant ceux qui cherchent à y parvenir, et qui disparoît enfin aux yeux de ceux qui sont près de l'atteindre. Il suit la voix de cette ambition cruelle, et celle de la fausse gloire. Il médite des projets sanguinaires; il forge des chaînes pour des voisins dont tout le crime est d'être trop près de lui : il court aux armes, il aiguise le fer meurtrier; il va, la flamme à la main, cueillir au milieu des horreurs d'une guerre injuste et barbare, des lauriers teints de sang : assis sur les débris d'une ville fumante, entouré des victimes infortunées de sa passion forcenée, il contemple avec des yeux féroces et cruels le ravage qui couvre au loin les campagnes, et tous ses gestes sont des signes de mort

« et de désolation. Ici, avide d'or et

« de vaines richesses, quels dangers ne

« brave-t-il pas pour assouvir sa brutale

« avarice! Dans sa rage féroce, il ré-

« pand le sang de tout un monde nou-

« veau, que le génie n'avoit pas décou-

vert pour des forfaits horribles; il le

« change en un vaste désert, court se-

« mer les crimes les plus atroces dans

« une partie immense de l'ancien monde,

« en réduit sous le joug les malheureux

" habitans, et les transporte, chargés de

« chaînes, sur le nouveau monde qu'il

« a dévasté et où il a cru, dans sa fu-

« reur insensée, faire venir de l'or en

« l'abreuvant de sang.

« D'un autre côté, la gloire, et sou-

vent la vertu, l'appellent dans de

« nouvelles routes, interrompues par

« un grand nombre de précipices, mais

dont le but, bien loin d'offrir un vain fantôme, présente l'image sacrée de l'utilité publique. Alors, prince juste, bon et généreux, il donne la paix et le bonheur au monde, et ne compte ses jours que par ses bienfaits. Ici, dispensateur des grâces d'une religion consolatrice, ou ministre des « lois sacrées de la propriété et de la sureté publique, il reçoit, dans les acclamations des citoyens qu'il console et qu'il protège, la touchante récompense de ses vertus. Là, il appelle l'agriculture, le commerce et les arts utiles, et leur dit de fertiliser un pays inculte. Par ses bienfaits, ses travaux et son industrie, il unit les peuples les plus reculés; il les enrichit « par ses soins; il les protège par sa puissance guerrière, ses talens mili-

taires, ses vertus héroiques. Faisant naître les arts agréables, il répand mille charmes au milieu des tranquilles habitations de ses semblables: il les réunit, radoucit leurs caractères et en affoiblit la dureté, leur inspire les vertus aimables, calme leurs peines par de vives et d'innocentes jouissances; leur, retrace leurs anciens héros, leurs guerriers illustres, leurs grands hommes; fait revivre leurs hauts faits et leurs sublimes pensées. Recueilli enfin dans une paisible retraite, consultant en secret la nature, abandonnant pour ainsi dire sa dépouille mortelle, s'élevant sur les ailes de son génie et de la contemplation, il découvre et montre à ses semblables les vérités les plus cachées et les plus utiles....

« Mais si l'homme, parvenu à l'âge

viril, jouit de tout son être; s'il est alors arrivé au plus haut degré de sa puissance, il va bientôt en déclinant: chaque jour ses facultés s'affoiblissent; les forces de son corps diminuent; il passe à la vieillesse.... Conservant toute la raison de l'âge viril et toutes les lumières de l'expérience, il offre toujours un front auguste sous les cheveux blancs qui ornent sa tête. Avec quel intérêt on voit cette image de la foiblesse de la tendre enfance, réunie avec toute la majesté, toute la vénusté de l'âge viril, et avec un caractère plus touchant, plus attendrissant et plus sacré! Les maux qu'il a éprouvés, l'expérience qu'il a des dangers de toute espèce qui environnent la foiblesse humaine, remplissent son cœur d'une douce indulgence; il aime, il plaint

« et il pardonne : c'est un être consolateur laissé au milieu de ses enfans-« pour y être une image vivante du Dieu qu'ils adorent, pour leur transmettre ses bénédictions, pour les aider par ses conseils, pour les soutenir par ses encouragemens et par sa tendresse attentive et prévoyante. Il reçoit de leur amour et de leur reconnoissance tous les secours que ses maux peuvent réclamer. Mais combien de fois, malgré leurs soins, leur affection, leur dévouement, il est obligé de courber sa tête auguste et défaillante sous le poids de la misère ou sous celui de l'adver-" sité! »

Et cependant cette société au milieu de laquelle nous venons de placer les quatre âges de l'homme, comment s'est-elle formée, accrue, perfectionnée? Ne nous contentons pas de considérer l'homme; examinons l'espèce humaine.

- « L'homme considéré en lui-même,
- « avons-neus dit dans le temps 1, et abs-
- « traction faite de ses rapports avec ses
- « semblables, seroit bien différent de ce
- « qu'il est devenu.
  - « Supposons, en effet, pour un mo-
- « ment, qu'il se soit développé sans se-
- « cours, et qu'il vive seul sur une terre
- « aussi sauvage que lui : ne transpor-
- « tons pas même le sol agreste sur le-
- « quel il traîneroit sa vie trop près de
- « ces contrées polaires, couvertes pen-
- « dant presque toute l'année de glaces,
- « de neiges et de frimas, où presque

<sup>1</sup> Séances des écoles normales, édition de 1800, vol. VIII, pag. 177, et Vue générale des progrès de plusieurs branches des sciences naturelles depuis la mort de Buffon, pag. 23.

toute végétation est éteinte; où quelques animaux, difficiles à atteindre et dangereux à combattre, pourroient seuls lui fournir une rare et foible 🔩 subsistance; où, sans vêtemens, sans asile, sans art, sans ressource, il auroit perpétuellement à lutter contre « la longue obscurité des nuits, l'intensité d'un froid très-rigoureux, la dent « des animaux féroces, et la faim, plus dévorante encore. Ne le voyons pas « non plus dans ces régions arides, trop voisines de la ligne, où la terre desséchée ne lui présenteroit aucune verdure; où les vents rouleroient sans cesse les flots d'un sable brûlant; où « une mer de seu l'inonderoit de toutes parts, et où il ne pourroit étancher la soif ardente qui le consumeroit, qu'en « s'approchant des bords d'une eau jau-

nâtre, repaire immonde de reptiles dégoûtans, et en étant sans cesse menacé d'être déchiré par la griffe ensanglantée du lion et du tigre, ou de périr étouffé au milieu des replis tortueux d'un énorme serpent. Évitons ces deux extrêmes; plaçons l'homme sauvage que nous examinons sur une terre tempérée, à peu près également éloignée des glaces des contrées polaires et des feux des plages équatoriales. Sa tête est hérissée de cheveux durs et pressés; son front voilé par une sorte de crimère touffue; son œil caché sous un sourcil épais; sa bouche recouverte d'une barbe très-longue, qui retombe en désordre sur une poitrine velue; tout son corps garni de poils; chacun de ses doigts armé d'un ongle alongé et crochu: quelle image il pré-

sente! La majesté de sa face auguste, les traits de l'intelligence, la marque d'une essence supérieure, le sceau du génie, tout est, pour ainsi dire, encore caché sous l'enveloppe d'une bête féroce. L'entière liberté de ses mouvemens, le besoin d'attaquer et celui de se désendre, donnent à ses muscles une grande vigueur, et à tous « ses membres une grande souplesse. Il montre une force, une agilité et une adresse bien supérieures à celles de l'homme perfectionné. Mais que sont « son adresse et son agilité, à côté de celles du singe? et qu'est sa force, mesurée avec celle du cheval, du taureau, du rhinocéros et de l'éléphant? Sa vue, son odorat et son ouie jouis-« sent d'une grande sensibilité. Mais que « devient la prééminence que les sens

paroissent lui donner, si l'on compare sa vue à celle de l'aigle, son odorat à celui du chien, son ouïe à celle des animaux des déserts? Les doigts de ses « pieds, fréquemment exercés, et qu'aucun caprice n'a encore déformés, trèslongs et très-séparés les uns des autres, le rendent presque quadrumane; ils rapprochent ses habitudes de celles du singe, avec lequel ses dents et presque toutes les parties de son corps présentent de très-grands rapports de conformation; et si, pendant son repos ou son sommeil, il cherche dans des cavernes sombres un abri contre le danger, il passe presque tous les instans de sa vie active dans la profondeur des vastes forêts, occupé quelquesois à y poursuivre de soibles « animaux, mais, le plus souvent, grim-

- « pant de branche en branche, et y « cueillant les fruits les moins durs et « les moins acerbes.
- « Cet état, cependant, n'est pour ainsi « dire qu'hypothétique. Au milien de « ces bois, dans le fond de ces antres sombres, l'homme rencontre sa compagne. Le printemps répand autour " d'eux sa chaleur vivifiante; un sentiment irrésistible les entraîne l'un vers l'autre; la nuit les enveloppe de ses ombres; la nature commande, elle est obéie; l'homme ne sera plus seul sur une terre sauvage. Son existence est doublée; elle est triplée au bout de neuf mois. Le nouvel être auquel il a donné le iour aura besoin, pendant long-« temps, ou de lait, ou de soins, ou de a secours : tous les feux du sentiment

s'allument et s'animent par leur action

mutuelle. Un lien durable est tissu; le « partage des plaisirs et des peines est

. établi : la famille est formée.

« La voix, qui n'est plus uniquement répétée par un écho insensible, mais à laquelle peut répondre une voix et semblable et bien chère, est maintenant bien des fois exercée. L'organe qui la produit se développe; elle acquiert de la flexibilité : elle n'avoit encore indiqué que l'effroi, elle exprime la tendresse; elle se radoucit, elle se diversifie. La facilité, que donne la forme de la bouche et du nez, d'en convertir les sons en accens variés et proférés sans efforts, en multiplie l'emploi : elle a eu des signes pour les passions vives, elle en a pour les affections plus calmes; elle en a bientôt encore pour les souvenirs, la

réflexion et la pensée. L'art de la parole existe. La puissance créatrice de
cet art réunit à l'ardeur de la sensibilité la lumière de l'intelligence : la
première langue frappe le cœur, l'émeut, développe l'esprit; l'homme
reçoit le complément de son essence,
l'instrument de sa perfectibilité, et,

« revêtu de sa dignité tout entière, il « va marcher l'égal de la nature.

« Pouvant instruire ses semblables de ses sensations, de ses désirs, de ses besoins, il s'aide de ses fils, il s'aide de ses frères; ils mettent en commun leur expérience par la mémoire, leurs travaux par l'entente, leur prévoyance par une affection mutuelle ou par un intérêt semblable. Leur nombre, leur union, et surtout leur concert, les rendent supérieurs aux animaux les plus

redoutables. Leur chasse, plus heureuse, leur fournit un aliment plus substantiel et plus agréable, peut-être, que des végétaux que la culture n'a pas encore améliorés. Ils aiguisent des branches, ils façonnent des pieux, ils forment des massues; ils arment de pierres dures et tranchantes un jeune tronc noueux, et déjà la hache est entre leurs mains. Les arbres cèdent à leurs coups; ils se font jour à travers des forêts épaisses. Ils poursuivent jusque dans leurs repaires les plus gros animaux, leur donnent facilement la mort, les dépouillent sans peine; se nourrissent de leur chair; revêtent leur dos et leur large poitrine de la fourrure sanglante de leur proie; se garantissent, par ce premier et gros-« sier vêtement, de l'action délétère des

« averses; entreprennent, même au mi-

« lieu des hivers, des courses plus loin-

« taines et des recherches plus produc-

« tives ; et nous avons déjà sous les yeux

« les premiers élémens de ces peuplades

« errantes que présentent de si vastes

« portions de l'Amérique septentrionale,

« Une tige flexible et élastique, pliée

par le vent, se rétablissant avec vî-

« tesse, frappant avec force, et lançant

au loin un corps plus ou moins léger,

« leur donne l'idée de la **£lè**che; une

« pierre jetée à de grandes distances

« par un bras nerveux, circulairement

« et avec rapidité, leur fait inventer la

« fronde, qui prolonge le bras.

« Le choc fortuit de deux cailloux fait

, jaillir des étincelles qui, tombant sur

« des feuilles desséchées, allument les

« forêts et propagent au loin un violent

" incendie. Ils imitent ce choc, ils le

« remplacent par un frottement répété;

« et le feu, devenu leur ministre, leur

« donne un art nouveau.

« Devenus plus nombreux, ils sont forcés de réunir aux fruits de la chasse

« les produits de la pêche. Devenus plus

« attentifs, ils ont bientôt inventé les

« appâts, la ligne et les filets; et pour

« que la distance du rivage ne puisse

" pas dérober le poisson à leurs recher-

« ches, quelques vieux troncs flottans

« près de la rive et réunis par des lianes

« forment le premier radeau, ou, creu-

« sés avec la hache, composent les pre-

« mières pirogues; et le premier naviga-

« teur, donnant à une rame grossière

« des mouvemens analogues à ceux des

« nageoires des poissons qu'il veut attein-

« dre, ou des pieds palmés des oiseaux

- « nageurs qui poursuivent comme lui
- « les habitans des mers ou des rivières,
- « hasarde sur les ondes sa frêle et légère
- embarcation.
  - « Cependant, au milieu de ces bois
- « voisins des eaux, et dont les grottes
- « naturelles sont encore l'habitation de
- « l'espèce humaine, un animal doué d'un
- « odorat exquis, d'une vue perçante et
- « d'un instinct supérieur, d'un naturel
- « aimant, courageux pour les objets qui
- « lui sont chers, timide pour ses propres
- Lesoins, avide d'un secours étranger,
- « réclamant sans cesse un appui, se li-
- « vrant sans réserve, modifiant ses habi-
- « tudes par affection, docile par senti-
- « ment, supportant même l'ingratitude,
- oubliant tout, excepté les bienfaits, et
- « fidèle jusqu'au trépas, s'attache à
- "l'homme, se dévoue à le servir, lui

- « abandonne véritablement tout son
- « être, et par cette alliance volontaire
- « et durable, lui donne le sceptre du
- « monde.
  - « Jusqu'à ce moment, l'homme n'a-
- « voit pu que repousser, poursuivre et
- « mettre à mort les animaux; mainte-
- « nant, il va les régir. Aidé du chien,
- « son nouveau, son infatigable compa-
- « gnon, il réunit autour de lui la chèvre,
- « la brebis, la vache; il forme des trou-
- « peaux; il acquiert dans le lait un ali-
- « ment salubre et abondant; la houlette
- « remplace la hache et la massue : il
- « devient pasteur.
  - « N'étant plus condamné à des courses
- « lointaines, il cherche à embellir la
- « grotte dont il n'est plus contraint de
- « s'éloigner si fréquemment. Son cœur
- « apprend à goûter les charmes d'un

- . paysage, à préférer un séjour riant;
- « à attacher des souvenirs touchans à
- « la forêt silencieuse, à la verte prairie,
- au rivage fleuri. Il a façonné le bois
- « pour l'attaque ou la désense; il va le
- « façonner pour les plaisirs. Toujours
- « guidé par le sentiment, entouré de sa
- « compagne, de ses enfans, de son chien
- « fidèle, il rapproche des branches sou-
- « ples, en entrelace les rameaux, les
- « couvre de larges seuilles, les élève
- « sur des tiges préparées. Environnant
- « d'épais feuillages et d'arbrisseaux flexi-
- a bles cette enceinte si chère, cet asile
- « qu'il consacre à tout ce qu'il aime, il
- « construit la première cabane; et l'éter-
- « nel modèle de la plus pure architec-
  - " ture est dû à la tendresse.
    - « Il a vu des graines, transportées
- « par le vent et reçues par une terre

grasse et humide, faire naître des végétaux semblables à ceux qui les avoient produites: il recueille avec soin ces germes des plantes, dont les fruits servent à sa nourriture, ou dont les fleurs et les feuilles réjouissent ses yeux et plaisent à son odorat; il les sème autour de sa cabane; il arrose la terre à laquelle il les confie; il veut mêler à cette terre, dont il commence à sentir le prix, tout ce qui lui paroît devoir en augmenter la fertilité: des végétaux plus grands et plus nombreux, des graines plus substantielles, des fruits plus savoureux que ceux qu'il a connus, sont les produits de ses soins. Son ardeur pour le travail augmente; ses labeurs se multiplient : il croit n'avoir jamais assez manié, retourné, « engraissé une terre qui bientôt peut

« suffire à nourrir sa nombreuse famille; il veut creuser de profonds sillons; il s'aide de tous ses instrumens: la hache se métamorphose en soc. Il appelle à son secours le plus fort des animaux qu'il élève autour de lui; une longue constance dompte le taureau: l'animal, subjugué presque dès sa naissance, soumet à la charrue qu'on lui impose une corne docile et une puissance dont il ne se souvient, en quelque sorte, que pour l'aban-

« Cependant les besoins de l'espèce » humaine augmentent avec les moyens « de les satisfaire; les jouissances ani-» ment la sensibilité, éveillent les dé-« sirs et demandent des jouissances nou-

« donner tout entière; et l'agriculture « est née, et l'art le plus utile a vu le

« jour.

velles. L'homme emploie l'eau et le feu à augmenter, par d'heureux mélanges que le hasard lui découvre ou que son intelligence lui indique, la bonté des alimens qu'il préfère. Parmi les végétaux qu'il cultive, il en est qui lui présentent des filamens longs, souples et déliés, qu'il peut aisément débarrasser d'une écorce grossière; il en fait des tissus plus légers et des vêtemens plus commodes que les peaux dont il s'est couvert. Il a vu d'autres plantes répandre leurs sucs, et colorer la feuille, la pierre, la terre: ces nuances lui ont plu; elles ont charmé sa compagne: il sait bientôt les transporter sur les nouveaux tissus que son industrie a « produits. « Plus il goûte de jours heureux dans

le séjour qu'il a créé, plus il veut abré-

- « ger le temps de l'absence, lorsqu'il est
- « contraint à s'en éloigner. Il veut sou-
- « mettre à sa puissance, et s'attacher par
- , ses bienfaits le sobre chameau et le
- « cheval rapide : avec l'un il traversera
- « les déserts les plus arides; avec l'autre,
- « il franchira les plus grandes distances.
- « Ces deux conquêtes devienment les
- « fruits de son intelligence, de sa persé-
- « vérance, et de l'union de ses efforts à
- « ceux de l'animal sensible qui n'existe
- . que pour lui.
- « Dominateur absolu du chien dévoué
- « et du coursier courageux; maître de
- « nombreux troupeaux; créateur, en
- « quelque sorte, de végétaux utiles; pro-
- " priétaire de la terre qu'il féconde; dis-
- e pensateur des forces terribles du feu;
- « sentant chaque jour son intelligence
- . s'animer, son sentiment se vivilier,

« son empire s'étendre; fier de son pouvoir, se complaisant dans ses ouvrages, enivré de ses jouissances, rempli de son bonheur, élevant vers le ciel son front majestueux, agitant avec vivacité ses membres pleins de vigueur; cédant à la joie, à l'espérance, au transport qui l'entraîne, l'homme, maintenant, manifeste dans toute leur plénitude des mouvemens intérieurs qu'il ne peut plus contenir : il exhale, pour ainsi dire, le plaisir qui l'enchante; il s'élance, bondit, retombe,

« s'élance encore, retombe de nouveau. « Pour prolonger cette vive expres-

« sion du délire fortuné auquel il s'aban-

« donne, pour que la fatigue en abrège

le moins possible la durée, il met de

« l'ordre dans ses efforts, de la régularité

dans les intervalles qui séparent ses.

- « pas, de la symétrie dans ses gestes, et,
- « le contentement qu'il éprouve étant
- " bientôt partagé dans toute son étendue
- « par sa compagne et par ses fils, la
- « première danse régulière a lieu sur la
- « terre. Des paroles touchantes l'accom-
- « pagnent; elles sont proférées avec l'ac-
- « cent de la sensibilité. Des sons articu-
- « lés ne suffisent plus à la situation qui
- « inspire l'homme, ses fils et sa compa-
- « gne ; la voix est plus soutenue, élevée
- « et rabaissée avec promptitude, portée
- au-delà de grands intervalles; les pa-
- « roles et les tons successifs sont néces-
- « sairement divisés par portions symé-
- « triques, comme la danse à laquelle ils
- « s'unissent : et le premier chant est en-
- . tendu, et la poésie naît avec le chant.
  - « Dans des momens plus calmes, cette
- « poésie enchanteresse exerce, sans le

« secours de la danse, son influence « douce et durable. Fille alors de pas-« sions plus profondes, de sensations » plus composées, d'affections plus va-« riées, elle empreint de sa nature l'air « auquel elle s'allie; et cet air est déjà « la véritable musique, à laquelle on « devra tant de momens de paix, tant de » peintures consolantes, tant de senti-« mens généreux.

"L'homme a recours à ces deux sœurs
"magiques pour lier le bonheur du
"passé au bonheur du présent; pour
"raconter à ses fils attentifs les jouis"sances qu'il a éprouvées, les travaux
"qu'il a terminés, les courses qu'il a
"faites, les succès qu'il a obtenus, les
"inventions dont il s'est enrichi, les
"grands événemens dont il a été le té"moin: et l'histoire commence.

- « Il veut de plus en plus perpétuer le
- « souvenir de ces événemens, de ces in-
- « ventions, de ces succès, de ces courses,
- « de ces travaux, de ces jouissances : il
- « prend la hache primitive et les autres
- « instrumens qui lui ont été si utiles, il
- « attaque le bois ou la pierre; il les taille
- « en figures grossières, en images impar-
- « faites des objets qui remplissent son
- « esprit ou son cœur; il cherche à ajou-
- « ter à ces monumens incomplets, en
- « donnant à la pierre ou au bois la cou-
- « leur des sujets de sa pensée ou de ses
- « affections : et voilà la première écri-
- . ture hiéroglyphique, qui donne nais-
- « sance à la sculpture, à la peinture, à
- . l'art admirable du dessin.
  - « De nouveaux plaisirs, de nouveaux
- « besoins, de nouvelles idées, fruits né-
- « cessaires des rapports nombreux que

« fait naître la multiplication toujours « croissante de l'espèce humaine, à me-« sure que ses qualités s'améliorent et « que ses attributs augmentent; des com-» binaisons plus variées, des sensations » plus vives; une mémoire plus exercée, » une imagination plus forte, une pré-» voyance plus active; une curiosité d'au-» tant plus grande qu'elle est fille d'une » intelligence plus étendue et d'une ins-» truction plus diversifiée; la réflexion, « la méditation même, que produit le

loisir amené par l'assurance d'une sub sistance facile; le désir d'échapper à
 l'ennui, cet ennemi secret et terrible

« qui agit pour la première fois et qu'é-

« veille un repos trop prolongé: toutes

« ces causes puissantes, et à chaque ins-

« tant renouvelées, portent l'attention

« de l'homme sur tous les objets qui l'en-

« vironnent, sur ceux même qui n'ont

« avec lui que des relations éloignées,

« et qui en sont séparés par de grandes

« distances. Il commence à vouloir tout

« connoître, tout évaluer, tout juger.

« Déjà il examine, compare les poids,

. rapproche les dimensions, estime la

durée, distingue les productions na-

turelles qui l'entourent, vivantes ou

« inanimées, sensibles comme lui, ou

« seulement organisées; porte ses regards

« dans l'immensité des espaces célestes;

« contemple les corps lumineux qui y

« resplendissent, observe la régularité

« et la correspondance de leurs mouve-

« mens ; fait de leurs révolutions la

« mesure du temps qui s'écoule; cherche

« à deviner les vents, les pluies, les

« orages, les intempéries qui détruisent

« ou favorisent ses projets; voit la fou-

« dre des airs, ou la flamme des volcans, « fondre et faire couler en différentes

« formes les matières métalliques dont

« les propriétés peuvent l'aider, dans ses

arts; imite ces redoutables mais utiles

« procédés, par de grands feux qu'il al-

« lume; et, conduit par le hasard ou

, par l'instinct des animaux, trouve,

« dans les sucs de plantes salutaires, un

« remède plus ou moins assuré contre

« l'affoiblissement de ses forces, le dé-

« rangement de son organisation in-

« terne, l'alternative cruelle d'un froid

« rigoureux qui le pénètre, et d'une cha-

« leur intérieure qui le dévore, l'alté-

« ration dangereuse d'humeurs funestes

« qu'il recèle, les blessures qu'il reçoit,

« les plaies qui leur succèdent.

« Cependant des secousses inatten-

« dues agitent et ébranlent, pour ainsi

« dire, jusque dans ses fondemens, la terre sur laquelle il repose. Une force inconnue soulève l'Océan et l'étend jusqu'aux montagnes, dont les hauts sommets s'entr'ouvrent avec fracas, et vomissent des torrens enflammés; des vents impétueux, des nuages amoncelés, des foudres sans cesse renaissantes rendent plus violens encore les horribles combats du feu, de l'eau et de la terre. Le ravage, la destruction, la mort menacent l'homme de tous côtés; ils l'investissent : la terreur le saisit. D'anciennes conjectures, d'anciennes affections se réveillent dans son ame: l'espérance et la crainte présentent à son imagination l'image d'une puissance supérieure à l'épouvantable catastrophe qui s'avance, pour ainsi dire, sur l'aile des vents. Il prie; et

lorsque le calme est rendu à la terre. lorsque les feux sont éteints, les gouffres refermés, les ondes retirées, les nuages dissipés, un souvenir mélancolique lui reste; il prie encore: tout son être a recu une commotion profonde. Une activité d'un nouveau genre, une prévoyance plus attentive, une prudence presque inquiète, donnent une impulsion plus forte à ses pensées, à ses sentimens : il examine de plus près ses rapports avec ses semblables; ce qu'il leur doit, ce qu'il se doit, son intérêt, le leur, se dévoilent de plus en plus à ses yeux. La morale règne dans son esprit, se grave dans son cœur; la religion naturelle descend des cieux, et consacre les préceptes de cette morale bienfaisante et tutélaire. Les premières idées de bien-

- « veillance mutuelle, de secours présens,
- « de ressources à venir, de communica-
- « tions, d'échanges, de propriété, de
- « sûreté, de garantie, d'ordre général,
- « d'économie privée, d'administration
- « publique, de gouvernement, se pré-
- « sentent, se combinent, s'améliorent,
- « s'épurent.
  - « L'écriture hiéroglyphique ne suffit
- « plus à des rapports fréquens et variés;
- « des signes peu nombreux, et propres,
- « par leurs diverses réunions, à noter
- « avec promptitude et facilité tous les
- « accens de la voix, toutes les expres-
- « sions de la pensée, remplacent les
- « hiéroglyphes.
  - « Quelle puissance que celle de l'es-
- « pèce humaine, développant par sa
- « propre force toutes les facultés qu'elle
- « a reçues de la nature! quelles victoires

que les siennes! Elle doit tout asservir. « Dominateur, lorsqu'il réagit sur luimême, de tous les sens, de l'imagination, de la volonté; conquérant, hors de lui, des terres, des pierres, des métaux, des plantes, des animaux, des mers, du feu, de l'air, de l'espace, du passé, de l'avenir: voilà l'homme. « Ah! pourquoi a-t-il abusé de son pouvoir auguste? pourquoi ses passions, qui ne devoient que hâter sa « félicité, l'ont-elles condamné au malheur, en le dévouant à tous les tourmens de l'envie? Funestes rivalités " des individus, vous avez produit les crimes! funestes rivalités des nations, vous avez enfanté la guerre! Quel tableau que celui des fléaux qu'elle entraîne! l'industrie détruite; les champs « ensanglantés; la famine hideuse, en-

- « gendrant la peste dévastatrice!....
- « Détournons nos regards; gémissons
- « sur la dure nécessité qui réduit la verte
- « même à protéger ses droits : admirons
- « les héros qui défendent leur patrie;
- « chérissons encore plus la sagesse qui
- « donne la paix. »

Cette espèce humaine, dont nous avons tâché de donner un tableau rapide, est seule de son gemre; mais on remarque dans les individus qui la composent des conformations particulières et héréditaires, produit de causes générales et constantes, et qui constituent des races distinctes et permanentes. La nature de l'air, de la terre et des eaux; celle du sol et des productions qu'il fait naître; l'élévation du territoire au-dessus du niveau des mers; le nombre, la hauteur et la disposition des montagnes; la régularité

ou les variations de la température; l'intensité et la durée du froid ou de la chaleur, sont ces causes puissantes et durables qui ont créé, pour ainsi dire, les grandes races dont se compose l'espèce humaine. On en compte plusieurs; mais trois se distinguent par des caractères beaucoup plus faciles à saisir : ces trois sont l'arabe européenne ou la caucasique, la mongole, et la nègre ou l'éthiopique.

C'est sur de hautes montagnes ou de grands plateaux élevés, qu'il faut chercher l'origine ou les plus anciens établissemens de ces trois races principales; et nous en verrons les raisons dans l'ouvrage que je me propose de publier bientôt, et qui sera intitulé Des âges de la nature, et Histoire de l'espèce humaine. C'est sur les grandes élévations voisines des

rives occidentales de la mer Caspienne, et dont le Caucase fait partie, qu'a été placé l'un des premiers asiles de la race arabe européenne; les monts Altaï ont dû être la première habitation de la race mongole; et c'est du haut des grandes montagnes africaines dont nous indiquerons la position dans les Ages de la nature, qu'est descendue, à diverses époques, la race éthiopique.

Dans la race européenne ou caucasique le visage est ovale; le nez proéminent; l'angle nommé facial, et qui, mesurant par son ouverture le rapport de la saillie du front et de la grandeur du crâne avec celles des mâchoires, semble marquer le degré de supériorité de l'intelligence sur les appétits grossiers, est de quatre-vingt-dix degrés: il se rapproche le plus de celui que les plus habiles sculpteurs de l'anti-

quité ont donné à la beauté parfaite et aux images de la majesté divine.

La race mongole présente un visage plat, un nez petit, un angle facial moins ouvert que celui de la race caucasique; des pommettes saillantes, des yeux étroits et placés obliquement: et, enfin, les caractères distinctifs de la race éthiopique sont un crâne opprimé, un nez écrasé, un angle facial plus petit encore que celui des Mongols, des mâchoires très-saillantes et des lèvres très-grosses.

Vers le midi du Caucase s'est répandue une grande variété de la première race. L'on doit comprendre dans cette grande variété les Assyriens, les Chaldéens, les Arabes, les Phéniciens, les Juiss, les Abyssiniens, une grande partie des anciens Égyptiens, et les habitans de l'Afrique septentrionale.

Quatre autres variétés appartiennent à la race caucasique : celles des Indiens, des Scythes, des Celtes et des Pélasges.

Il faut rapporter les anciens Perses à celle des Indiens.

Celle des Scythes, établie au nord et à l'est de la mer Caspienne, vagabonde, à plusieurs époques, dans les steppes et les immenses plaines du centre, du nord, et même du nord-est de l'Asie, comprend une grande partie des Tartares, des Turcs, et peut-être les Finlandois et les Hongrois. Les anciens Parthes en étoient un rameau.

Les Celtes se sont divisés en Germains ou Tudesques, en Esclavons, et en habitans primitifs de la grande et petite Hespérie, des Gaules et des îles britanniques. Des Germains sont dérivés les Scandinaves, les Allemands, les Goths orientaux ou occidentaux; et des Esclavons sont venus une grande partie des Russes, des Polonois, des Bohémiens et des Vendes.

Les Grecs et les nouveaux habitans de l'Italie sont issus des Pélasges.

Et voilà pourquoi on a trouvé tant de rapports remarquables entre le sanscrit, langue-mère de celles de l'Indostan; le tudesque, origine de l'allemand, du hollandois, de l'anglois, du danois et du suédois; l'esclavon, d'où dérivent le russe, le polonois ét le bohémien; et l'ancienne langue pélasgique, qui a produit le grec, le latin, le françois, l'espagnol et l'italien.

Vers le nord, le nord-est et l'orient de l'Asie est la race mongole.

Dans cette race asiatique nous voyons les Tartares, proprement dits Mongols, les Kalmouks, les Kalkas, les Éleuths, les Mantchoux, et plusieurs autres peuples réunis en hordes errantes, vivant sous des tentes, parcourant à cheval de vastes contrées; traînant dans leurs chariots leurs vieillards, leurs femmes, leurs enfans, tout ce qui leur appartient; courageux, entreprenans, audacieux, redoutables par les invasions que leur genre de vie rend si fréquentes et si soudaines : dévastateurs terribles sous les Gengis et sous les Tamerlan; conquérans de grands empires, et particulièrement de la Chine, où les Mantchoux règnent encore.

A la même race que ces Tartares appartiennent les habitans de l'Inde située à l'orient du Gange, les Thibétains, les peuples du Napoul, ceux du royaume d'Ava ou des contrées voisines, les Péguans, les Siamois, les Cochinchinois, les Tonquinois, les Japonois, les Coréens, et la nation chinoise, l'une des plus anciennement civilisées du globe.

La race nègre comprend deux grandes variétés, les Cafres et les Nègres proprement dits.

Ces derniers, auxquels appartiennent essentiellement les principaux caractères de leur race, vivent sur la côte occidentale de l'Afrique, depuis les environs du cap de Bonne-Espérance jusqu'au-delà de l'embouchure du Sénégal et aux îles du cap Vert: ils sont répandus, vers l'intérieur, le long des plaines qu'arrosent le Niger et les grands fleuves africains qui se jettent dans l'océan atlantique, tels que le Sénégal, la Gambie et le Zaïre. Cette variété comprend les Jaloffes, les

Foules ou Foulis, et les autres peuples des pays voisins du Sénégal, de Sierra-Léone, de Maniguette, de la Côte-d'Or, d'Andra, du Bénin, du Majombo, des Mardingues, du Loango, du Congo, d'Angola, de Benguela et de plusieurs autres contrées.

Les Cafres, qui composent l'autre variété de la race nègre, paroissent plus forts que les Nègres proprement dits: leurs traits sont moins différens de ceux de la race caucasique: leurs mâchoires sont moins avancées; leur teint est moins noir, leur peau moins luisante, et leur sueur ne répand pas, dit-on, cette odeur particulière que donne la sueur des Nègres de l'Afrique occidentale. Plus robustes, plus forts que ces Nègres occidentaux, ils sont plus guerriers; ils forment des états plus considérables, comme ceux du Monomotapa, du Monoëmugi, de Macoco, et peut-être celui de Tombuctu. Plusieurs de ces Cafres, cependant, sont divisés en tribus nomades, voyagent en caravanes, ont des troupeaux nombreux, vivent de la chair de ces troupeaux ou du lait qu'ils en retirent, les conduisent dans les pâturages les mieux arrosés et les moins brûlés par une chaleur ardente, manient et lancent avec courage et avec habileté leurs zagayes, et habitent sous des huttes qu'ils construisent, démontent et transportent avec autant de promptitude que de dextérité.

On trouve les Cafres, cette première variété de la race nègre, depuis la rivière de Maynice ou du Saint-Esprit, jusqu'au détroit de Babel-Mandel, à l'entrée de la mer Rouge ou arabique; et il paroît qu'elle est aussi répandue sur la côte

## (257)

occidentale de la grande île de Madagascar.

Ces Cafres ou Africains orientaux sont séparés des Nègres proprement dits ou Africains occidentaux, par cette longue et large chaîne de montagnes qui doit représenter, dans l'Afrique équinoxiale, les Cordillères de l'Amérique du midi. Nous nous sommes occupés de ces montagnes, que les Européens n'ont pas encore visitées, dans plusieurs de nos cours publics et de nos ouvrages; nous avons souvent publié le vœu de les voir parcourir par des voyageurs éclairés; et nous regardons leur exploration comme devant être d'autant plus utile aux progrès des connoissances humaines, qu'elles doivent être, ainsi que les Cordillères, d'une très-grande hauteur, pour pouvoir fournir, malgré leur voisinage de l'équateur, les eaux abondantes qui, s'échappant de leurs flancs, et coulant au travers de vastes contrées de la zone torride ou de pays très-rapprochés de cette zone, se rendent en fleuves larges et nombreux, soit dans l'océan atlantique, soit dans le grand océan.

Indépendamment des trois races principales dont nous venons de parler, on trouve encore, dans l'ancien continent, les Malais, les Papous, les Hottentots et les Lapons.

C'est vers le midi de la grande péninsule asiatique, située à l'orient du Gange, que les Malais sont répandus. Ils habitent l'intérieur et les rivages orientaux de Madagascar, les Maldives, Ceilan, Sumatra, Java, Bornéo; la presqu'île de Malaca, d'où on a tiré leur nom; les Moluques, les Philippines, les Célèbes;

presque tout l'archipel indien, la Nouvelle-Zélande, Otaïti, les autres îles de la mer du Sud, les îles Sandwich, les Marquises. On les trouve sur toutes les côtes des îles du grand océan, depuis l'orient de l'Afrique jusqu'à l'occident du nouveau monde. Presque toujours montés sur leurs légères pirogues, ils passent sur la mer la plus grande partie de leur vie : on les rencontre dans tous les parages du grand océan; actifs, audacieux, intelligens, ils sont les courtiers de presque tout le commerce de l'Inde. Presque toujours nus, à cause de la chaleur du climat qu'ils habitent, ils impriment sur leur peau des dessins de différentes couleurs. Leurs armes sont souvent empoisonnées : on les accuse d'être perfides, implacables, cruels, anthropophages même, dans leurs guerres;

et l'on dit que leur langue, composée de beaucoup de voyelles, est une des plus douces de l'univers.

La température des mers et des pays qu'ils parcourent leur donne une couleur brune très-foncée; leurs cheveux, quoique assez longs, sont épais, crépus et noirs comme ceux des Nègres. Mais voici les traits distinctifs de cette race, bien autrement importans, profonds et durables que la nature des tégumens, et d'après lesquels on peut voir que les Malais tiennent pour ainsi dire le milieu entre les Mongols et les Nègres : ils ont le front abaissé, mais arrondi ; les pommettes peu saillantes, le nez large et épais, les narines écartées, la bouche grande; les mâchoires plus avancées que celles des Mongols, mais moins que celles des Nègres; et leur angle facial est le plus souvent de quatre-vingt à quatre-vingtcinq degrés.

· Auprès de ces Malais vivent les Papous, les représentans asiatiques des Nègres et des Cafres de l'Afrique; mais bien plus éloignés encore, par leur conformation et par leur état presque sauvage, de la race arabe européenne. Ils habitent la Nouvelle-Guinée. On a voulu leur rapporter les indigènes de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Calédonie. Nous n'avons pas encore des renseignemens assez précis, assez nombreux, assez comparés, pour pouvoir tracer les caractères généraux et constans de ces Papous, les moins favorisés des hommes par la nature. On a écrit, cependant, qu'ils avoient un visage triangulaire, un front extrêmement aplati; les yeux très-écartés, faciles à éblouir et presque toujours à demi

fermés; les pommettes plus saillantes, les lèvres plus grosses, et les mâchoires encore plus avancées que celles des Nègres et des Cafres; un angle facial réduit à soixante-quinze degrés; la peau d'un brun noir, et les cheveux semblables à de la bourre. On les a regardés comme les moins intelligens, les plus paresseux, les plus lents et les plus insoucians de tous les hommes.

Quelques naturalistes ont cru devoir assimiler à cette race celle des Hottentots, qui vit à l'extrémité méridionale de l'Afrique, comme celle des Papous à l'extrémité du midi de l'Asie. On trouve ces Hottentots depuis les environs du cap Négro jusqu'à ceux du cap de Bonne-Espérance; et en rémontant ensuite vers le nord, on les voit encore jusques auprès des confins de Monomotapa. On compte

parmi eux différentes peuplades que l'on a distinguées par des noms particuliers, et dont les habitudes se ressemblent peu. Les unes vivent des produits de leurs troupeaux : les autres, encore plus rapprochées de l'état sauvage, habitent au milieu des montagnes et des bois, s'y retirent dans des cavernes, sont presque toujours nues, ont un langage dont la pauvreté indique le petit nombre de leurs idées, se nourrissent souvent des racines qu'elles déterrent, et, comme des bêtes fauves, ne sortent de leurs tanières et de leurs forêts que pour se jeter sur une proie.

A une grande distance de ces Hottentots, vers le nord de l'ancien monde, auprès du cercle polaire, dans ces contrées septentrionales où la nature, foible, languissante, comprimée, pour ainsi

dire, par l'excès du froid, est en quelque sorte rapetissée dans toutes ses dimensions, on rencontre les Lapons, les Samoïèdes, les Ostiaques, les Kamtschatdales, dont la tête est très-grosse, la saillie des pommettes très-grande, le front trèsplat, le corps trapu, et la taille si courte qu'elle ne surpasse guère les quatre cinquièmes de la hauteur d'un homme ordinaire de la race caucasique. Leurs yeux sont écartés l'un de l'autre; leur bouche, très-large, laisse voir, en s'ouvrant, des dents séparées l'une de l'autre par des intervalles; leur voix est grêle et criarde. Plusieurs petits peuples de cette race vivent, pendant l'été, sous des huttes ou des espèces de tentes, et, pendant l'hiver, dans des iourtes qu'ils creusent dans la terre. Entourés de grands troupeaux de rennes, ils se nourrissent de leur lait et

de leur chair : d'autres trouvent leur aliment ordinaire dans les produits d'une pêche plus ou moins abondante, dans les poissons, qu'ils mangent souvent sans les faire cuire, et qu'ils enterrent dans de grandes fosses, pour les conserver pendant l'hiver, où l'intensité du froid, la rigidité des glaces et la longueur des nuits les empêchent de pêcher. Couvrant leurs yeux avec une petite planche assez fendue pour leur permettre de distinguer leur route, et qui, cependant, les garantit de l'éclat éblonissant de la lumière réfléchie par les glaces et les neiges durcies, ils marchent sur ces neiges et ces glaces à l'aide de grandes raquettes dont ils garnissent leurs pieds, ou glissent avec rapidité sur les surfaces gelées, dans des traîneaux qu'entraînent les rennes nées sous leurs toits grossiers et accoutumées

à se laisser diriger malgré la vélocité de leur course.

Les Kamtschatdales attèlent à leurs traîneaux plusieurs couples de chiens de race sibérienne, auxquels ils abandonment une partie des poissons dont ils se nourrissent eux-mêmes. Les Ostiaques aiment beaucoup la graisse que leur fournissent les ours, qu'ils chassent avec courage et avec habileté.

Si, continuant de parcourir les environs du cercle polaire, nous passons de l'ancien monde dans le nord du nouveau continent, nous trouvons, à l'extrémité septentrionale de l'Amérique, cette race des Lapons, des Samoïèdes, des Ostiaques et des Kamtschatdales continuant de se montrer sous le nom d'Esquimaux et de Groenlandois; et nous ne devons pas être étonnés de cette identité de race entre

des peuplades si accoutumées à braver les froids les plus rigoureux, à conserver pour l'hiver des produits de leurs pêches d'été, à voyager sur les neiges et les glaces, à voguer au milieu des mers les plus froides et les plus agitées, à traverser, comme les Esquimaux, de grands intervalles, et à se transporter d'un parage dans un autre sur des canots recouverts d'une peau rattachée autour du corps du navigateur, dans lesquels l'eau de la mer ne peut pénétrer, et qui, véritablement insubmergibles, jouent, pour ainsi dire, avec les vagues les plus furieuses. D'ailleurs, les mêmes causes naturelles, agissant avec la même intensité et pendant des temps égaux, ne doiventelles pas produire des effets semblables?

Continuons cependant de porter nos regards sur le nouveau monde.

Un grand nombre de peuplades habitoient les forêts et les bords des lacs immenses de l'Amérique septentrionale, lorsque les Européens y ont abordé dans le 15. e siècle. Leurs manières de vivre éloignoient peu la plupart de ces peuplades de l'état à demi sauvage : leurs habitades se ressembloient beaucoup; mais leurs divers langages avoient peu de rapports les uns avec les autres. Quoiqu'elles fussent, en général, peu avancées dans la civilisation, quelques-unes paroissoient avoir rétrogradé vers l'état de nature. On auroit pu découvrir des restes de monumens élevés par des arts oubliés; on auroit pu remarquer des traces de migrations commandées par la hache victorieuse d'un peuple plus puissant, ou par le besoin de chercher un site plus heureux et des subsistances plus

assurées. Une nation plus nombreuse et plus civilisée conservoit, dans le Mexique, la tradition de peuples dominateurs que de nouveaux conquérans avoient soumis ou dispersés dans des contrées lointaines.

Nous pensons que presque tous ces peuples tiroient leur origine du nord-est de l'Asie, avec lequel les communications par mer ont été d'autant plus faciles, à toutes les époques, que des îles nombreuses sont disposées de manière à rendre les trajets très-courts et à procurer des stations tutélaires. Les bornes de cet article ne nous permettent pas d'exposer les motifs qui nous ont déterminés à adopter cette opinion; ils seront développés dans les Ages de la nature, et nous tâcherons de montrer, dans cet ouvrage, quelles lumières ont

répandues sur ce sujet important les travaux des Jefferson, des Barton, des Mitchel et de plusieurs autres savans des États-Unis.

Mais nous ne pouvons nous empêcher de nous occuper un moment d'observations bien remarquables faites dans l'Amérique du nord par M. Owen Williams, des environs de Baltimore, publiées dans les États-Unis, rapportées dans la quatrième livraison de la Revue encyclopédique françoise, et d'après lesquelles on devroit croire qu'à une époque plus ou moins reculée, et bien antérieure aux voyages d'Améric Vespuce et de Christophe Colomb, des Bretons, des habitans du pays de Galles ont cherché un asile sur l'océan atlantique contre la domination des Saxons; qu'ils ont osé se hasarder sur une mer qui leur

étoit bien connue, dans des barques qu'ils savoient si bien diriger au milieu des vagues agitées; qu'ils auront chargé leurs embarcations de la plus grande quantité de produits de leurs pêches ou d'autres substances nutritives salées ou fumées qu'ils auront pu y entasser, et que les tempêtes, les courans, ou d'autres causes plus ou moins fortuites, les auront poussés vers les rivages du nouveau monde les moins éloignés de la Grande-Bretagne.

Voici ce que dit, dans une lettre du 11 Février 1819, M. Owen Williams, des Indiens qu'il nomme Gallois, et qu'il a observés.

- « Les Indiens gallois sont aussi peu
- « connus des habitans du continent de
- « l'ouest que le peuple gallois l'est du
- « monde européen. En 1817 je visitai

leur établissement sur la Madwga. Ils forment deux tribus, celle des Indiens brydones, et celle des Indiens « chadogée; ils ont leurs établissemens sur deux promontoires appelés Kernau, et situés vers le quarantième degré de latitude septentrionale et le quatre-vingtème degré de longitude occidentale. Ces Indiens sont, en général, grands et forts; ils ont un beau teint, des manières aimables : ils connoissent l'usage des lettres, et possèdent nombre de manuscrits touchant leurs ancètres, habitans d'une île qu'ils nomment Brydon. Leur langage est le gallois, qu'ils parlent avec plus de pureté qu'on ne fait dans la principauté de Galles, attendu qu'il est exempt d'anglicismes. Leur religion est le chris-« tianisme, fortement mélangé de drui-

- « disme; ils font de la musique et.de
- « la versification l'objet de leurs amuse-
- « mens favoris. Anciennement ils étoient
- « établis à Lechin, aujourd'hui Lexing-
- « ton, et autres lieux situés sur les côtes
- « orientales; mais, le pays ayant été suc-
- « cessivement envahi par des étrangers
- « venus de l'ancien monde, ils se sont
- « retirés dans l'intérieur, jusqu'à l'en-
- « droit où ils sont maintenant établis. "

Pendant que le grand plateau du Mexique étoit le théâtre sur lequel s'avançoit vers son perfectionnement la nation la plus éloignée de l'état sauvage parmi toutes celles que nourrissoit l'Amérique septentrionale, la grande chaîne des Cordillères avoit pu être le principal asile d'une autre nation déjà avancée dans la civilisation, comme la mexicaine, et qui, dans divers temps, auroit envoyé

des colonies, étendu sa domination, ou repoussé des peuplades vaincues vers les contrées moins élevées de l'Amérique du Sud, vers ces vastes pays arrosés par des fleuves immenses; vers les bords de l'Orénoque, de la rivière des Amazones, du Paraguay et de plusieurs autres fleuves moins considérables, et cependant si remarquables par l'abondance de leurs eaux et la longueur de leur cours.

Nous exposerons, dans les Ages de la nature, comment la race malaie a pu parvenir, par cette longue suite d'archipels qui s'élèvent dans la zone torride du grand océan et qu'elle a peuplés, jusques aux rivages occidentaux de l'Amérique méridionale, et y donner naissance, par plusieurs migrations successives, aux diverses peuplades et aux nations plus civilisées que les Européens ont trouvées

dans cette Amérique du sud, et qui, de même que les peuples du nord de l'Amérique sortis du nord-est de l'Asie, ont subi toute l'influence de climats très-différens, et l'action de toutes les circonstances qui peuvent favoriser ou retarder le développement des facultés humaines.

Quelles différences ne voit-on pas, en effet, entre ces belles et fortunées vallées que l'on rencontre au milieu des Andes gigantesques, dont les sommets, entr'ouverts par la violence des volcans, ont vomi tant de courans de laves au milieu de glaciers et de neiges durcies que tout le feu de la torride ne peut fondre à cause de leur grande élévation, et ces plaines marécageuses que couvrent des forêts aquatiques et sans bornes, où des flots précipités tombent des hautes cascades de fleuves larges et rapides, où les

tiges d'arbres innombrables et quelques masses de roches répandues sur une terre fangeuse indiquent seules que le pays que l'on découvre appartient encore au continent, et où l'homme n'habite que dans des canots ou dans des huttes suspendues aux branches des arbres, audessus de savanes noyées!

Nous remarquerons une partie de ces grands effets que les climats peuvent produire sur l'espèce humaine, si nous considérons de nouveau, sous un point de vue général, toutes les races de l'espèce humaine, et particulièrement les trois races principales, la caucasique ou arabe européenne, la mongole et l'éthiopique.

- « Selon qu'elles habitent sur des mon-
- « tagnes ou dans des plaines, avons-nous
- . dit, page 193 du huitième volume des

Séances des écoles normales, près de vastes forêts ou sur le bord des mers, a dans la zone torride ou dans le voi-« sinage des zones glaciales; qu'elles sont soumises à une chaleur excessive ou à une douce température, à la sécheresse ou à l'humidité, aux vents violens ou aux pluies abondantes, et qu'elles reçoivent l'action de ces différentes forces plus ou moins combinées, elles « peuvent offrir, et présentent, en effet, de grandes différences dans leur extérieur, et forment, par la nature et la couleur de leurs tégumens, des sousvariétés très-remarquables. Le tissu muqueux ou réticulaire qui règne entre l'épiderme et la peau proprement « dite, s'organise ou s'altère de manière « à changer la couleur générale des individus, la nature, la longueur et la

- « nuance des cheveux et des poils. Cette
- « couleur générale est le plus souvent
- " blanche dans les pays tempérés et pres-
- « que froids: les cheveux y sont blonds,
- très-longs et très-fins. Le blanc se
- « change en basané, en brun, en jau-
- " nâtre, en olivâtre, en rouge-brun as-
- « sez semblable à la couleur du cuivre,
- « et même en noir très-foncé, à mesure
- e que la chaleur, la sécheresse ou d'au-
- « tres causes analogues augmentent : la
- 4 longueur des cheveux diminue en
- « même temps; leur finesse disparoît,
- « leur nature change; ils deviennent
- « laineux ou cotoneux. »

Les différentes races de l'espèce humaine sont sujettes à d'autres altérations produites par l'influence du climat, plus profondes, mais moins constantes, et qui, ne passant pas toujours du père ou de la mère aux enfans, ne forment pas des variétés ou sous-variétés proprement dites, et ne doivent être considérées que comme des modifications individuelles.

Tels sont, par exemple, les goîtres et le crétinisme, ou maladie des crétins. On a attribué la dégénération de ces crétins à l'effet d'une humidité excessive et d'une grande stagnation dans l'air de l'atmosphère, réunies à d'autres circonstances du climat.

Ces crétins, ces êtres si maltraités par la nature, sont disgraciés dans leurs facultés morales comme dans leurs facultés physiques. Tous leurs organes sont dans le relâchement; ils sont pâles et jaunâtres; leur peau est mollasse, leur figure triste, leur regard hébété; les glandes de leur cou, prodigieusement engorgées, pendent en larges goîtres; ne relevant

leurs bras et ne remuant leurs jambes qu'avec effort, ils passent leur vie assis ou couchés. A peine parlent-ils; et quelles idées chercheroient-ils à exprimer? Leur cerveau, peu développé, est comme affaissé, et leur intelligence en quelque sorte au-dessous de celle d'une brute stupide. Il faut les soigner, les nourrir, les habiller, comme de foibles enfans ou des vieillards débiles. Heureusement pour ces êtres si imparfaits et qui sont à la merci de tous ceux qui les entourent, une opinion, que l'humanité doit conserver avec soin, les fait considérer, dans quelques contrées, comme des hommes chéris du ciel, dont on suit particulièrement la volonté en protégeant et en soulageant ces malheureux.

On trouve ces crétins non-seulement dans les gorges du Valais, où on les a beaucoup observés, mais dans celles des plus hautes chaînes de montagnes, des Pyrénées, des Alpes, des monts Carpathes, du Caucase, de l'Oural, du Thibet, de Sumatra, des Andes et des Cordillères américaines.

Un autre grande dégénération de l'espèce humaine produit quelques-uns des effets que nous venons de décrire : elle consiste particulièrement dans l'altération de la couleur de la peau et des poils qui y sont enracinés. Nous avons vu que, dans toutes les races humaines, la couleur et la nature de la peau, ainsi que celles des cheveux ou des poils qui la garnissent, dépendoient de ce tissu réticulaire que l'on trouve au-dessous de l'épiderme et au-dessus de la peau proprement dite, et qui est plus ou moins blanc dans la race caucasique, olivâtre dans la mon-

gole, et noir dans l'éthiopique. Une altération particulière dans ce réseau, ou l'absence de cet organe, est le symptôme d'une dégénération particulière, que l'homme peut présenter à quelque race qu'il appartienne, et dont on peut voir des caractères plus ou moins nombreux et plus ou moins prononcés dans tous les corps organisés, dans les plantes comme dans les animaux, dans les végétaux panachés, comme dans les mammisères et et les oiseaux, notamment dans les singes, les écureuils, les martes, les taupes, les souris, les cochons d'Inde, les chèvres, les vaches, les chevaux, les sangliers, les éléphans, les perroquets, les corbeaux, les merles, les moineaux, les serins, les poules, les perdrix et les paons, parmi lesquels on trouve des individus dont la couleur est blanche, la vue délicate et

le tempérament très-foible. Les hommes dans lesquels on remarque cette grande altération, sont nommés blafards en Europe; bedos, chacrelas ou kakerlacs, dans les Indes; dondos, albinos, negres blancs, en Afrique, et dariens en Amérique. Leur couleur est en totalité ou en partie blanche; leur peau molle, lâche et ridée; leurs cheveux et leurs poils sont blancs et soyeux; leurs yeux, dont l'iris est rouge, ne peuvent supporter la lumière du jour, et ne voient un peu distinctement que pendant le crépuscule; leur corps est sans vigueur; leur esprit est sans force : à peine peuvent-ils traîner leur vie languissante.

La terre nous montre donc partout la puissance du sol, des eaux, de l'air et de la température, sur l'organisation et les facultés de l'espèce humaine : nous

voyons les climats retarder ou accélérer avec plus ou moins de force la marche de l'état social vers son perfectionnement. Mais, si les froides contrées du nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique, si les forêts épaisses et les bords des lacs ou mers intérieures de l'Amérique boréale ne montrent encore que des peuplades de chasseurs ou de pêcheurs; si les immenses plaines de l'Asie et de l'Afrique, salées et assez arrosées pour se couvrir de végétaux, nourrissent des hordes plus ou moins errantes de pasteurs entourés de nombreux troupeaux; si les pays où une douce température, un heureux mélange de jours sereins et de pluies fécondantes, un terrain fertile, une distribution favorable de fleuves, de rivières, de ruisseaux et de fontaines, font croître avec abondance les arbres et les

plantes les plus utiles à la nourriture et aux arts de l'espèce humaine, sont les théâtres privilégiés sur lesquels l'agriculture, la propriété, l'étude, la science et l'industrie ont hâté le plus les progrès de la civilisation, quel pouvoir n'exerce pas aussi sur les climats l'homme civilisé! La terre, les eaux, les êtres organisés obéissent à sa volonté; il les maîtrise par son génie et par ses arts : et quel empire il s'est donné particulièrement sur les animaux!

- « A mesure que l'espèce humaine s'est « répandue sur le globe ', non-seule-« ment elle a diminué l'étendue sur la-« quelle s'étoient retirés les animaux « encore libres; mais toutes leurs facul-« tés ont été, pour ainsi dire, compri-
- 1 Voyez les pages 269, 270, 271 et 272 du 8.º vol. des Séances des écoles normales.

mées par le défaut d'espace, de sûreté et de nourriture. Leur instinct, affoibli par la crainte, n'a produit le plus souvent que la ruse, la fuite ou une défense désespérée. Leurs arts ont pres-« que partout disparu devant le grand art de l'homme, et leurs associations ont été dispersées à l'approche de la « société humaine, qui n'a pas souffert de rivale. Son génie a dompté tous « ceux dont il a cru tirer quelque service. Il avoit asservi le chien par l'affection, le cheval par le chien, les autres animaux par le chien, le che-« val, ses armes ou ses piéges : il a modifié ceux qu'il a approchés de lui, altéré leurs goûts, changé leurs appé-« tits, modifié leur nature; il les a do-« minés au point de n'avoir plus besoin « d'autre chaîne que celle de l'habitude

pour les retenir auprès de sa demeure. Il les a faits ses esclaves, et après s'être emparé de leur force, de leur adresse ou de leur agilité, il a donné à l'agriculture le bœuf; au commerce, l'âne si patient, et le chameau, ce vaisseau vivant des immenses mers de sable; à la guerre, l'éléphant; à la chasse, le faucon; à l'agriculture, au commerce, à la guerre, à la chasse, le cheval généreux et le chien fidèle; à ses goûts, le lièvre, le cabiai, le cochon, le chevreuil, le pigeon, le coq des contrées orientales, le faisan de l'antique Colchide, la peintade de l'Afrique, le dindon de l'Amérique, les canards des deux mondes, les perdrix, les cailles voyageuses, les tinamous, les hoccos,

les pénélopes, les gouans, l'agami, les tortues, les poissons; à la médecine, « le bouquetin, la grenouille, la vipère;

« aux arts, les fourrures des martes, les

« dépouilles du lion, du tigre et de la

🗼 panthère, les poils du castor, celui de

a la vigogne, que nos Alpes et nos Py-

« rénées nourriroient avec tant de faci-

« lité, celui des diverses chèvres, la laine

« des brebis, l'ivoire de l'éléphant, de

« l'hippopotame, du morse; les défenses

du narwal, l'huile des phoques, des

« lamantins, des cétacés, le blanc des

« cachalots, les fanons des baleines, la

« substance odorante que filtre l'organe

" particulier du musc et des civettes, le

« duvet de l'eider, la plume de l'oie,

« l'aigrette des hérons, les pennes frisées

« de l'autruche, les écailles du caret et

« jusqu'à celles de l'argentine.

« Il ne s'est pas contenté d'user et

🛶 d'abuser ainsi de tous les produits de

« tant d'espèces qu'il a rendues domestiques ou sujettes; il les a forcées à « contracter des alliances que la nature « n'avoit point ordonnées : il a mêlé " celles du cheval et de l'âne; il en a « eu, pour les transports difficiles, le « mulet et le bardeau. Il a augmenté, « diminué, modifié, combiné les formes et les couleurs de tous les animaux sur lesquels il a voulu exercer le plus d'empire. S'il n'a pu arracher à la nature le secret de créer des espèces, il a produit des races. Par la distribution de la nourriture, l'arrangement de l'asile, le choix des mâles et des femelles auxquels il a permis d'obéir au vœu de la puissance créatrice et conservatrice, et surtout par la constance, cet emploi magique de la force « irrésistible du temps, il a fait naître

trente-cinq variétés principales et durables dans l'espèce du chien; plusieurs dans celles de la brebis, du bœuf, de la chèvre, du hocco; treize dans celle du coq; vingt dans celle du pigeon. Qui ne connoît pas, d'ailleurs, les différentes races par le moyen desquelles le cheval arabe s'est diversifié sous la main de l'homme, depuis les climats « très-chauds de l'Afrique et de l'Asie « jusque dans le Danemarck et les autres contrées septentrionales? Et, enfin, lorsque l'homme n'a pu soumettre qu'imparfaitement les animaux, n'a-til pas su encore employer l'aliment qu'il a donné, la retraite qu'il a offerte, ou la sûreté qu'il a garantie, à se délivrer des rats par le chat et le hérisson; de reptiles dangereux, par « les ibis et les cigognes ; d'insectes dé-

- « vastateurs, par les coucous et les gra-
- « cules; de cadavres infects et de vapeurs
- « pestilentielles, par les hyènes, les cha-
- « cals et les vautours?"

Une des grandes causes des progrès de cette civilisation, qui a donné à l'homme un si grand empire, a été ce besoin de penser, de réfléchir, de méditer, qu'ont dû éprouver ceux qui ont joui d'un sort paisible et de beaucoup de loisir. Plus frappés des divers phénomènes qui les ont environnés que les autres hommes. et ne pouvant résister au désir d'en découvrir les causes, ils ont examiné avec soin et comparé avec assiduité les objets de leur attention, et, de comparaison en comparaison, ils se sont élevés à ces idées générales qui deviennent si fécondes lorsqu'on les rapproche les unes des autres, que l'on distingue tous leurs rapports,

que l'on en tire toutes les conséquences. Mais, lorsque ces heureux loisirs ont appartenu exclusivement à des castes isolées, à des corps de lettrés, à des colléges de prêtres, à des réunions d'initiés; que ces associations privilégiées se sont réservé la connoissance et l'usage des foyers de lumière qu'elles entretenoient et des trésors de science qu'elles recueilloient dans leurs sanctuaires ou derrière les voiles impénétrables qu'elles avoient tissus, et qu'elles n'ont communiqué aux autres hommes qu'un petit nombre de résultats réels qu'il leur importoit de divulguer et les erreurs ou absurdités qui pouvoient convenir à leurs intérêts particuliers, combien la civilisation a été retardée dans sa marche!

Et quels funestes obstacles n'a pas rencontrés le perfectionnement de l'espèce humaine, lorsque, à ces causes si favorables à l'ignorance et à toutes les misères humaines, se sont jointes les invasions des nations à demi sauvages, les conquêtes plus fatales encore des peuples entraînés par un aveugle et terrible fanatisme, la destruction des monumens des arts, et l'incendie des recueils les plus précieux de la science!

Malgré tant d'époques déplorables où la civilisation a été retardée dans ses progrès, arrêtée dans son essor, ou reportée en arrière à des distances plus ou moins grandes, elle finit par triompher de tous les obstacles; la nature des choses, ou pour mieux dire les lois éternelles, établies par l'auteur suprême de la nature, sont au-dessus de tous les efforts de la barbarie. Nous ne pouvons pas, dans cet article, indiquer toutes ces phases si re-

marquables de l'espèce humaine. Ce sera dans les Ages de la nature que nous tâcherons d'esquisser le tableau de ces grands changemens. A peine pouvonsnous, en terminant cet article, jeter un coup d'œil sur les ères les plus importantes de l'histoire de l'homme en Europe, dans l'Asie occidentale et dans le nord de l'Afrique.

Nous ignorons quel a été le degré de splendeur des sciences dans ces temps reculés où la féconde Égypte tenoit le sceptre des connoissances du monde; où, du haut de la fameuse Thèbes et de ses immenses

<sup>1</sup> Nous n'avons pas besoin d'indiquer les ouvrages des naturalistes dans lesquels on trouvera de précieux développemens sur les objets que nous n'avons pu qu'indiquer dans cet article. Il serait surtout bien superflu de citer ceux de Buffon, de Daubenton, de M. le baron Cuvier, de M. le chevalier Geoffroy de Saint-Hilaire, de M. Duméril, de M. Virey, etc.

pyramides, elle faisoit entendre aux na-. tions étonnées les oracles de l'expérience et de l'observation; où la géométrie, l'astronomie, l'agriculture, l'histoire, l'architecture, la sculpture, la musique, renaissoient sur les bords périodiquement inondés du Nil; où, pendant que ses prêtres conservoient, dans le fond d'un sanctuaire inviolable, le dépôt des théories, des sciences, les résultats de ces théories étoient, pour ainsi dire, manifestés sur la surface de l'empire, par des figures allégoriques qui sont encore debout, par des signes sacrés dont l'empreinte subsiste encore. Sans doute nous ne pouvons former que de foibles conjectures, d'après les récits que nous ont transmis les savans de l'ancienne Europe et de l'Asie occidentale que l'ardeur de s'instruire amenoit, il y a plus de deux mille ans, sur le seuil

. des temples africains, et qui, admis après de longues épreuves dans les asiles les plus secrets élevés par le sacerdoce, voyoient tomber devant eux le voile qui cachoit le trésor des connoissances déjà recueillies. Sans doute il est possible que l'espérance conçue par les amis de l'antiquité ne soit pas trompée, et que des hasards heureux et une étude constante nous révèlent, au moins en très-grande partie, le secret, désiré depuis si long-temps, de ces figures hiéroglyphiques qui couvrent la surface des monumens égyptiens. Il se peut que nous apprenions alors que la science avoit fait, entre les mains des prêtres de Thèbes ou de Memphis, des progrès plus grands qu'on ne l'a imaginé; mais il doit paroître bien vraisemblable que ces progrès ont été très-inférieurs à ceux pour lesquels la postérité sera si reconnoissante

envers les siècles récemment écoulés.

En quittant les ères égyptiennes, en abandonnant ces temps de relations incertaines, et en passant aux âges où l'histoire a pu répandre toute sa clarté sur l'Europe, divisons en trois grandes époques les siècles qui se sont succédé depuis Aristote jusqu'à nous.

Nous plaçons dans la première époque l'intervalle compris entre les années qui ont vu fleurir Aristote, le disciple de Platon, et Théophraste, et celles qui ont suivi la mort de Pline, d'Élien, d'Athénée, etc.

Cet intervalle renferme cinq siècles, pendant lesquels les philosophes que nous venons de nommer, et particulièrement les quatre premiers, ont élevé de grands monumens en l'honneur de la science.

Lorsqu'Aristote enseignoit dans la

Grèce, la liberté de cette belle partie du monde n'existoit plus: Philippe de Macédoine en avoit éteint le feu sacré; mais les heureux effets de cette liberté. amie du génie, n'étoient pas encore anéantis. L'enthousiasme qu'elle inspire, le caractère de grandeur qu'elle imprime, la noble audace qu'elle ensante, distinguoient encore la patrie de Thémistocle. La Grèce se consoloit de ses fers par la gloire de son Alexandre. On pouvoit, on devoit faire encore de grandes choses à Athènes. Le fameux conquérant de l'Asie avoit d'ailleurs senti que la reconnoissance des hommes éclairés pouvoit seul fixer sa renommée : il envoyoit à Aristote tous les objets que la victoire rassembloit autour de lui et qui paroissoient propres à augmenter les connoissances humaines. Le philosophe de Stagire

a dû donner un grand essor à l'histoire de l'homme physique, intellectuel, moral; à l'histoire de la nature: sa tête forte n'a pas manqué d'objets dignes d'être observés; son esprit supérieur n'a eu qu'à choisir parmi de riches matériaux pour élever un superbe édifice.

Pline s'est trouvé dans des circonstances presque aussi favorables. A la vérité, la liberté de Rome avoit péri sous les empereurs, après avoir été tant de fois opprimée et horriblement ensanglantée sous les Marius et les Sylla: mais l'impulsion vers les grands objets, donnée aux esprits par les discordes civiles, subsistoit encore; mais les noms de Rome, de capitole, de légion, de patrie, retentissoient encore jusqu'aux extrémités de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique; mais le colosse de la capitale du monde étoit

encore entier, et les lauriers militaires dont il étoit couvert, cachoient encore ses chaînes; mais Pline avoit de grandes places qui lui donnoient de nombreux correspondans; mais la magnificence des jeux publics remplissoit la ville des villes d'étrangers de tous les pays; mais le luxe de ces temps de servitude entraînoit vers le centre de l'Italie un grand nombre de minéraux précieux, d'animaux rares, de végétaux propres à multiplier les jouissances de la fortune; mais l'Europe commençoit de respirer sous Vespasien et sous Tite, qui aimoient et protégoient le savant et éloquent naturaliste romain.

Cependant de grands obstacles devoient arrêter, pendant cette première époque, la marche de la science. Les sophistes, qui dominoient dans les écoles, avoient fait donner la préférence aux abstractions de

l'esprit, aux subtilités de la dialectique, aux jeux de l'imagination, sur les observations exactes, les phénomènes bien comparés, les notions précises : il falloit entreprendre des voyages longs, pénibles et dangereux, pour aller entendre les grands maîtres; les écrits des hommes illustres, que la main d'un copiste, souvent ignorant ou infidèle, pouvoit seule multiplier, n'étoient à la disposition que d'un petit nombre de curieux très-riches: la boussole ne dirigeoit pas encore les navigateurs vers les contrées les plus lointaines, et l'existence du grand continent de l'Amérique n'étoit pas même soupçonnée.

A ces causes, qui s'opposoient aux progrès des sciences, s'en réunirent de bien plus funestes, lorsque la seconde période commença. . .

Alors les barbares du nord sortirent de leurs forêts et couvrirent l'Europe: l'arbre de la civilisation fut mutilé par le fer de ces hordes à demi sauvages. La force remplaça le génie; l'adresse, le talent; le pouvoir des armes, la justice; une fausse idée de gloire, la vertu; une tyrannie bizarre, un gouvernement régulier; l'usurpation, la propriété sacrée; la plus vile servitude, un reste de liberté; le préjugé, les sentimens généreux; et la férocité qui ne se plaît qu'au milieu d'exercices cruels, l'urbanité bienfaisante qui attache tant de prix aux plaisirs de l'esprit et aux jouissances du cœur : les ténèbres de l'ignorance se répandirent sur le monde, et l'erreur étendit son sceptre de plomb.

Le génie de Charlemagne fit jaillir plusieurs éclairs au milieu de cette nuit

épaisse; mais ils ne rendirent que plus affreuse l'obscurité profonde dans laquelle l'Europe resta plongée. Les sciences et les arts se cachèrent. De pieux solitaires leur offrirent un asile: ils recueillirent, dans leurs maisons sanctifiées par la prière et encore plus par le travail, quelques livres manuscrits, quelques dépôts des connoissances des anciens, ainsi que des heureux produits de leur éloquence admirable et de leur poésie enchanteresse; ils les conservèrent, comme les prêtres de l'Égypte avoient préservé de l'oubli les théories et les observations qui leur avoient été confiées. Les idées religieuses environnèrent pour ainsi dire la science et la firent respecter; et c'est ainsi que particulièrement les ouvrages d'Homère, de Pindare, d'Hérodote, de Thucydide, de Xénophon, d'Hippocrate, de Démosthène, de Sophocle, d'Euripide, de Platon, d'Aristote, de Théophraste, d'Athénée, de Cicéron, de Virgile, de Tacite, de Pline, arrivèrent jusqu'à la troisième et brillante époque qui fut celle de la renaissance des lettres, et transmirent la science à ce nouvel âge, telle qu'elle avoit paru à la fin de la première époque, sans que son domaine eût été agrandi ni diminué: la civilisation se réveilla pour ainsi dire d'un sommeil de plusieurs siècles.

Mais le moment des grandes découvertes étoit arrivé. L'aiguille aimantée, consultée par tous ceux qui osent affronter sur l'Océan la violence des tempêtes, dirige avec sûreté leurs voiles sur les mers les plus étendues. Un nouveau monde est conquis; un fameux promontoire doublé; l'Afrique enveloppée dans une

navigation hardie; la grande Asie atteinte par une route que l'audace et la constance tracent au milieu des flots en courroux; son immense archipel parcouru; la Chine reconnue; le Japon abordé, malgré la fureur des trombes et des ouragans conjurés autour de cette extrémité orientale de l'ancien monde. L'imprimerie fait circuler avec célérité, jusque sous les humbles toits des contrées les plus reculées, des milliers d'exemplaires d'ouvrages utiles à l'avancement des sciences ou des lettres. La lumière de la raison jaillit de toutes parts; les esprits reçoivent et communiquent un mouvement rapide; l'imagination s'anime, le génie s'élève : on veut tont dévoiler, tout voir, tout examiner, tout connoître. L'opinion paroît en souveraine sur la scène du monde : les mer-

veilles de la nature la charment : elle en favorise l'étude. Le courage entre prend de surmonter tous les obstacles: ni les distances, ni les monts, ni les forêts, ni les déserts, ni les fleuves, ni les mers, rien ne l'arrête. L'étude d'un phénomène conduit à la recherche d'un autre : le besoin d'observer s'empare de toutes les têtes. Le hasard, l'expérience et le calcul donnent au verre les qualités et la forme qui agrandissent dans le fond de l'œil l'image des objets que leur distance trop grande ou leurs dimensions trop petites auroient dérobés à la vue. L'active curiosité pénètre dans les profondeurs des cieux et dans l'intérieur des productions de la nature. On ne se contente plus de copier, de répéter, de commenter les leçons des grands maîtres: ce n'est pas assez de conserver; il faut

acquérir, il faut conquérir, il faut créer. Le génie s'avance, pour ainsi dire, comme un géant, suivi d'une légion d'hommes illustres: il enflamme cette troupe immortelle, ce bataillon sacré qui combat pour accroître le domaine de la science. Quels trophées élèvent ces hommes si favorisés de la nature, dont les rangs se multiplient et s'étendent sans cesse! Les uns s'avancent précédés de la trompette héroïque: on voit sur leurs fronts les brillantes couronnes dont les ont ornés les muses de l'épopée, de l'ode, de la tragédie, de la comédie et de l'histoire. Les grands peintres, les grands statuaires, les musiciens créateurs marchent au milieu d'eux. Le même souffle inspirateur les anime; les mêmes rayons les environnent.

Les sublimes mathématiciens inven-

tent cette langue admirable dont les signes, représentant à volonté toutes les quantités, peuvent se combiner de manière à montrer tous les rapports, à résoudre tous les problèmes. Les lois éternelles, auxquels obéissent tous les corps célestes répandus dans l'immensité de l'univers, qui dirigent tous les mouvemens, règlent tous les équilibres, déterminent tous les repos, sont reconnues et promulguées. On en découvre l'empire dans tous les phénomènes; on le voit et dans le poids de l'atmosphère qui environne la terre, et dans les soulèvemens réguliers des mers qui la divisent en continens, et dans les pluies qui l'arrosent, et dans les orages qui la fécondent. L'art, heureux rival de la nature, s'empare de tous ses agens; maîtrise l'eau, l'air, le feu, les vapeurs les plus subtiles; soumet toutes

les substances à leur action; en sépare les élémens, les examine, les réunit à son gré; décompose, analyse et recompose jusques aux rayons de la lumière. De hardis voyageurs étalent les richesses de tout genre qu'ils ont rapportées dans leur patrie au travers de tant de périls ; d'autres, amis des sciences, et particulièrement des sciences naturelles, nous rappellent quels objets ils ont les premiers reconnus, décrits et comparés: ceux-ci sont entourés de ces tables sur lesquelles ils ont inscrit les êtres vivans et les êtres inanimés; ceux-là ont gravé, sur de vastes monumens, l'histoire des antiques révolutions auxquelles la nature a soumis les globes qui roulent dans l'espace.

A mesure que les temps se succèdent, les difficultés diminuent, les obstacles

disparoissent, les ressources s'accroissent; chaque découverte, chaque perfectionnement, chaque succès en ensante de nouveaux. L'art de la navigation s'agrandit; la mécanique lui fournit des vaisseaux plus agiles. Les rivalités des peuples, les jalousies du commerce, les fureurs même de la guerre n'élèvent plus de barrières au-devant des hommes éclairés qui cherchent de nouvelles sources d'instruction. La physique et l'hydraulique créent de nouveaux moyens de descendre sans périls dans les profondeurs de la terre. Des canaux, élevés au travers des chaînes de montagnes, lient les bassins des fleuves, et forment, pour les voyages et les transports, un immense réseau de routes et de communications faciles. Les observations faites dans les contrées les plus éloignées les unes des autres, peuvent être comparées avec précision. La chimie ne cesse de découvrir ou de former de nouvelles substances. La cristallographie dévoile la structure des minéraux : un métal. long-temps inconnu sur une terre lointaine, sert à perfectionner le système des mesures par l'invariabilité des modèles, les arts chimiques par l'inaltérabilité des creusets, l'astronomie et l'art nautique par la pureté des miroirs de télescope. On transporte au-delà dès mers les végétaux les plus délicats sans leur ôter la vie : le café, le tabac, le thé, le sucre, les épiceries, portés avec soin et cultivés avec assiduité dans des pays analogues à leurs propriétés, donnent aux échanges une direction plus régulière, affranchissent les nations d'une dépendance ruineuse, distribuent avec plus d'égalité les fruits du travail parmi

les peuples civilisés. L'attention, l'adresse et le temps domptent les animaux les plus impatiens du joug, par l'abondance de l'aliment, la convenance de la température et les commodités de l'habitation: des animaux nouvellement connus, tels que la vigogne du Chili et la chèvre de Cachemire, fournissent un poil doux, soyeux, léger, très-brillant et salubre, à des ateliers que des machines ingénieuses rendent chaque jour plus avantageux.

La science n'indique-t-elle pas à l'agriculture et les propriétés des divers terrains, et les qualités des semences qui varient les récoltes en multipliant les produits, par leur convenance avec le sol; et les herbes destinées à former les prairies les plus nourricières; et les animaux dont l'adresse, la force, la tempérance et la docilité, peuvent le plusalléger ses travaux; et les arbres que les vergers réclament, et jusqu'aux fleurs qui doivent embellir les jardins et couronner les heureuses tentatives?

La médecine acquiert des remèdes, plus adaptés aux divers maux qu'elle doit guérir, et de nombreuses observations dont la comparaison multiplie ses succès. La chirurgie étonne par la hardiesse de ses heureuses opérations, dont les anciens n'avoient pas même conçu l'idée. L'anatomie, en soumettant à ses examens non-seulement l'homme mais tous les animaux, dévient une science nouvelle, dont les faits, comparés avec habileté, dirigent la chirurgie et la médecine, et les conduisent à de nouveaux triomphes.

L'art militaire, qui défend les États, et le commerce qui en ferme les plaies, obtiennent des chars plus solides, des bêtes de somme plus fortes, des coursiers plus rapides. Cet art de la guerre, sous le nom de stratégie, embrasse des espaces immenses dans ses sublimes conceptions; ordonne, meut et dirige, par ses combinaisons savantes, de grandes masses séparées par de grandes distances; et la science des Vauban lui donne des points d'appui et des asiles dans des places dont elle perfectionne de plus en plus les fortifications.

Les arts dont le dessin est la base, trouvent dans les exemples des anciens et dans l'admirable variété des productions de la nature rassemblées devant eux, une source inépuisable de sujets de leur imitation, d'accessoires pour les faire ressortir et d'ornemens pour les embellir.

Quelles images, quels tableaux, quel

spectacle, cette nature dévoilée n'offre-telle pas à l'éloquence et à la poésie!

Quelle puissance à chanter par les Homères et les Virgiles modernes, que celle de cette même nature combattant contre le temps! Quel secours, pour l'historien des sociétés humaines, incertain sur l'origine, la durée ou la succession des événemens, que l'étude de ces sublimes annales que la nature a gravées elle-même sur le sommet des monts, dans les profondeurs des mers et dans les entrailles de la terre!

Le métaphysicien s'éclaire, en comptant avec le naturaliste les degrés de l'industrie, de la sensibilité, de l'intelligence des animaux, et en les rapprochant des nuances de leurs autres attributs.

L'homme d'État, environné pour ainsi dire d'une multitude d'objets comparés



avec sagacité, et de productions de tout genre apportées, accrues, accumulées par la science, résout le grand problème de la conciliation des richesses avec les vertus, du luxe avec les mœurs, de la force qui résiste au dehors, avec celle qui conserve et vivifie au dedans. La politique lui montre la tyrannie étrangère qui menace les empires moins enrichis que leurs voisins par un commerce prospère. La philosophie lui découvre la corruption, le vice et le despotisme, asservissant sans obstacles ceux où le luxe a déployé ses brillans étendards. La science de la nature ne repousse pas les objets de ce luxe et si heureux et si funeste: elle les accroît au contraire, elle les multiplie, elle les met à la portée des citoyens les moins fortunés; et en ne diminuant aucune des ressources d'une politique prévoyante et

tutélaire, en ajoutant même à ses moyens de résistance, et en augmentant la supériorité de sa force désensive et protectrice, elle satisfait la sagesse par une distribution moins inégale de dons trop enviés. Elle calme l'inquiétude civique par une répartition plus convenable d'avantages réels ou imaginaires, qui ne corrompent les corps sociaux que par le délire de la vanité du petit nombre qui les possède exclusivement et par des désirs immodérés du grand nombre qui les convoite. Chez les anciens, où les lumières de la science étoient réservées à quelques sages, le luxe fut mortel pour les États; parce que, né de la violence qui enlève sans semer, qui détruit sans reproduire, qui bouleverse sans fertiliser, il porta le caractère de son origine dévastatrice, et parce que, n'étant la propriété que de quelques familles, il régna à côté de la misère, qu'il rendit encore plus affreuse. Mais, à l'époque où est parvenue la civilisation européenne, fils de la science créatrice et de l'industrie fécondante, il appartient pour ainsi dire à tous, perd le nom sous lequel il a tant de fois effrayé la vertu, et se montre sous la dénomination constante de l'heureuse abondance.

Et comment l'étude florissante et généralement répandue des facultés de l'homme, de ses pensées, de ses sentimens, de ses œuvres, des produits admirables de l'art et de toutes les merveilles de la création, n'influeroit-elle pas, d'ailleurs, sur les mœurs des peuples? Destructive d'erreurs dangereuses et de préjugés décourageans, elle est la source du développement de l'intelligence qui apercoit et montre ce qui est bon, de la sensibilité douce et paisible qui le fait chérir et le récompense, et de l'industrie active dont le plus noble effet est de conserver, par la constance de l'occupation, la vertu, cette fille céleste de l'intelligence et de la sensibilité!

Offerte à l'enfance avec les tendres précautions qu'inspire cet âge; présentée avec le charme que donnent des objets à manier, des images à regarder, des courses à renouveler, des instructions mutuelles à répéter, des concours à établir; diversifiant ses jeux au lieu de les troubler, elle remplit son jeune cœur d'affections touchantes, agréables et pures, et façonne son esprit flexible aux idées vraies, grandes et élevées. Les arts, devenus alliés fidèles de la science, ne présentant sur les étoffes les plus com-

munes, sur les meubles les plus simples, ou parmi les ornemens les plus élegans et les décorations les plus magnifiques des palais les plus somptueux, que des copies exactes des êtres sortis des mains de la puissance créatrice, et ne montrant plus les produits monstrueux d'une convention ridicule, d'un hasard bizarre, ou d'une imagination délirante; cette enfance si précieuse échappe au danger, plus grand qu'on ne le pense, d'imprimer dans sa tête encore molle des images fantastiques, des idées fausses, des objets disparates, des réunions absurdes, et de s'accoutumer ainsi à voir comme réel ce qui ne peut pas exister; à substituer de vaines sensations aux résultats de l'expérience; à mettre en opposition les sens avec la raison; la mémoire avec la vérité, et à donner à ses pensées, et par

conséquent à ses sentimens, la direction la plus funeste.

Les nuages du préjugé et de l'erreur, en se dissipant devant le souffle de la science, laissent paroître et briller de tout leur éclat ces principes sacrés, d'après lesquels des lois dictées par la sagesse garantissent la stabilité des gouvernemens, les droits imprescriptibles des peuples, et cette sainte tolérance civile et religieuse qui, réunissant tous les cœurs par le lien d'une affection mutuelle et d'une bienveillance indulgente, devient un culte solennel et universel d'amour et de reconnoissance envers l'Être des êtres, et le gage le plus assuré de la paix et du bonheur du monde.



